# de février LOMATIQUE

nt Susan George, Jacque, onchol et Alain Vidal Naque drame n'est évidemment p Fabri de la competition Es est. Dens cette lutte amountinista, l'e intarnationale sons joue un rôle bien partie que révèle l'enquête de Jean ançois Boyar at Alajandro

Den Schiller décrit la position s Étata-Unis dans la courte i domination des télécommun tiona. Le mema numero rtient un extrait du roman d né-Victor Pilhes. la Pompé, e icle sur les romanciers socies français, des études sur la uden, le mouvement Sente nineux au Pérou, le Hausita, le Koweit, etc.

\* Le numéro : 11,50 F

### 'ÉDUCATION eau métier

n publique tarritoriale, qui su e de grands espoirs : effet de décentralisation, les départe ints et les régions comman nt à recruter activement, Les isidents des conseils, gént ax et régionaux, de la majone de l'opposition, racontent mment et qui ils embauchen nouveau profii de fonction ire est en train de caitre : de uci - ou des espoirs - pou : énarques qui, à la sortie de cole nationale d'administrate A), continuent è « truster» le iplois de hauts fonctionnaire tionaux. Le Monde de l'éduce n publie aussi le calendrier de ncipaux concours de recrus ent, ainsi qu'un article se le laires des fonctionnaires. Le numéro: 11.50 F.

### DOCUMENTS: ace

La temps n'est plus aux pa proses, sux records. Vingl-set nees out passé depuis le la ment par Moscou du premir tellite artificiel de notre parte, Aujourd'hui. I'homme pilore méthodiquement la bar terrestre, veritable sixim ntinent et s'y installe durch

C'est cette histoire, des pr ers défrichaurs aux actuel nécanos de l'espace » que contre ce numéro special de Hwit pages des Dossiers a cuments. Il presente et are a les enjeux strategiques, inmiques at sciantifiques, in the difficult adaptation to omma à l'espace. Il fait l int sur les matériels lanceur. tellites, stations d'hier et de

Le munéro : 10,50 F, 18 p. A MUSIQUE:

### ux fois

ien une Passion selon Saitisthiau d'un composites oré: Jean-Sébasten Bah-uteur de l'Art de la lige yant jamais cessé de consi-une gloire à éclipses, cel ic sa double résurrection de Monde de la musique su nuée Bach. Également dans ce numero

ne-Sophie Muttar surbsit violon, decouverte per Kat Ryuichi Sakamoto, le his Tauteur de la musique de 190, devenu l'idole du laper ton Club à Shanghai ortage sur ces jazzmen pla s jeunes qui ont survéci i li olution culturelle. Le numéro : 20 F.



La visite de M. Mitterrand

en Picardie

# Fondateur: Hubert Beuve-Méry Directeur : André Fontaine

QUARANTE-DEUXIÈME ANNÉE - Nº 12449 - 4,20 F

- JEUDI 7 FÉVRIER 1985

### Le «mauvais exemple» néo-zélandais

Les Etats-Unis ont réagi avec rigueur au refus de la Nouvelle-Zélande d'accueillir dans ses ports des anvires américains qui pourraient être porteurs d'armes nucléaires. Ils ont annulé les mancravres navales prévues le mois prochain dans le Pacifique sud dans le cadre du pacte de l'ANZUS – qui les lie à l'Aus-tralie et à la Nouvelle-Zélande. Et le département d'Etat a lancé un avertissement très ferme à toute «nation alliée» qui serait tentée de ne pas respecter ses obligations en matière de sécurité. La menace est à peine voilee de faire «payer» d'une manlère on d'une autre son intrausigenoce an gouvernement de Wellington.

L'inquiétude des Américains se situe à deax niveaux. Sur le plan régional, la question est de savoir si le pacte de l'ANZUS est encore operant. Pris au pied de la lettre, le traité signé en 1951 ne fait pas strictement obligation aux membres de l'alliance d'ouvrir leurs ports, dans n'importe quelles conditions, aux navires de guerre de leurs partemires. L'accord sur ce point était cependant implicite, et le problème ne s'était pas posé tant que des conservateurs étaient aux affaires en Nouvelle-Zélande comme en Australie. Il a surgi avec l'arrivée au pouvoir dans ces deux pays de dirigeants travaillistes dont l'électorat comprend une proportion nota-ble de militarity authoritéaires.

Le premier ministre néozélandais, M. Lange, vient de rappeler très nettement ses engagements à ce sujet. Son collègue australien, M. Hawke, qui stement rencontrer jend 7 fevrier le président Reagan, s'est montré jusqu'à présent beaucoup plus conciliant à l'égard de Washington mais ne peut ignorer les critiques dont il est déjà l'objet dans sou pays. Que vaudrait l'ANZUS pour la défense du Pacifique sud si les deux alliés des Etats-Unis dans cette région se réservent de fixer des limites à leur coopération

Il est chair d'autre part que la Maison Blanche redoute l'éventuel effet de contagion du - maurais exemple - néozelandais. Plus au nord, le problème est dejà posé au Japon, où une large partie de l'opinion reste hostile - y compris chez les conservateurs et malgré de fortes pressions américaines - à une intégration plus poussée dans la stratégie globale des Etats-Unis, en particulier à l'accueil sur le territoire national d'armes nucléaires.

Mais des résistances se fout également sentir en Europe. La Norvège et le Danemark, qui n'ont jamais voulu de troupes étrangères, fussent-elles alliées, sur leur sol, refusent aussi l'installation d'engins nucléaires en temps de paix. La Belgique et les Pays-Bas retardent l'implantation de missiles de croisière qu'ils out en principe accepté d'accueillir. La Grèce vient tout juste de refuser la modernisation des armes nucléaires améri-

caines qu'elle abrite déià. Dans ce contexte, le comportement du gouvernement travailliste néo-zélandais ressemble à la goutte d'exu qui fait déborder le vase. Devant cette dernière manifestation d'indocilité, Washington a choisi la fermeté.

Notre supplément spécial Pages 9 à 16

# M. Marchais dénonce la politique | Les entreprises supporteront du gouvernement « depuis trois ans » le coût des risques industriels

- La plupart des mesures sociales de 1981 ont été peu à peu grignotées puis annulées
- M. Mitterrand a renforcé le caractère antidémocratique de la Constitution
- La responsabilité des difficultés actuelles n'incombe pas au Parti communiste

Le XXV congrès du PCF, qui s'est ouvert mercredi 6 février, au centre sportif de Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis) en présence de mille sept cents délégués, a entendu, dans la matinée, la première partie du long rapport de M. Georges Mar-chais.

Refusant à la fois l' «autosatisfaction = et le -catastrophisme -, le secrétaire général a admis qo' = tl peut parattre paradoxal » de tirer de « deux sévères échecs électoraux - en 1981 et 1984 la conclusion que la stratégie appliquée est lo bonne.

M. Marchais a développé, pour expliquer ce paradoxe, l'idée selon laquelle cette stratégie, hypothéquée par le eretard de 1956 » ne peut être « encore véritablement mise en œuvre. A ceux qui repro-chent à la direction actuelle de se retrancher ainsi derrière les erreurs de celle qui l'a précédée, M. Marchais a répondu qu'ils se laissent « totalement obuser » par les « adversaires » du PCF, lesquels cherohent à « semer le doute sur l'utilité du Parti communiste en

Ainsi le secrétaire général a-t-il d'emblée, placé le débat sur le terrain de la fidélité au parti, de la lutte contre les -illusions du programme commun et contre le PS, qui, scion lui, avait, des juin 1977, opté en faveur d'une orientation social-démocrate ... Répliquant à M. Pierre Juquin sur la nécessité de Pautocritique, M. Georges Marchals a répondu = non= à la question de savoir si « les roisons principales de la struction actuelle - doivent être charchées dans l'a activité du

Par son effort d'explication, et un ton modéré, le rapport do secrétaire général tend à répondre à certaines des questions soulevées dans le débat préparatoire au congrès par les - contestataires -. Cependant, il ne modifie nullement les choix introduits dans le projet de résolution.

(Lire la suite page 7.)



Les industriels français vont être mis à contribution pour le risques occasionnés par leurs usines et leurs déchets toxiques. Des mesures en ce sens devaient être examinées, ce mercredi 6 février. au consail des ministres, après des communications da M- Huguette Bouchardeau, ministre de l'anvironnement, et de M. Haroun Tazieff, secrétairs d'Etat à la prévention des risquas naturels et technologiques majeurs.

Le ouage toxique de Seveso, en 1976, a servi de décleneheur. Les fûts de dioxine retrouvés en France en 1983 ont été l'accélérateur. Les catastrophes de Cubatao (Bresil), Mexico (Mexique) et Bhopal (Inde), en 1984, ont mobilisé les administrations chargées de parer aux risques industriels et obligé le guuvernement à preudre des

Les plus gros risques, aujourd'hui, ne paraissent plus venir du nucléaire ni même des marées noires. C'est la chimie qui est dans le collimateur. Qu'il s'agisse de produits stockés avant fabrication (comme à Bho-pal), des procédés de fabrication (comme à Seveso) ou des résidus de la production, moins spectaculaires, mais plus pernicieux à long terme. Aujourd'hui, le gouvernement fran-çais tente de réduire ces risques en responsabilisant leurs «produc-teurs», c'est-à-dire les industriels

Le premier dossier, présenté par M∝ Huguette Bouchardeau, fait le point de l'action menée depuis le 11 mai 1983, lorsqo'un précédent

constitution d'un groupe de travail sur les déchets, préside par M. Jean Servant, président du conseil de surveillance de l'Entreprise minière et chimique (EMC) et ancien patron de la Sûreté oueléaire. Au vu des conclusions du rapport Servant, le ministère de l'environnement propose une nouvelle réglementation ubligeant tout producteur de déchets dangereux à «suivre» sa production jusqu'à son élimination

Chaque covoi de déchets à un éliminateur sera accompague d'un bordereau que ce dernier devra renvoyer au producteur dans un delai d'un mois pour confirmer l'élimination. Faute de quoi, le producteur devra demander des comptes et, le cas échéant, alerter l'administration, Le gouvernement ne veut plus voir se reproduire une affaire comme celle des quarante et no fûts de Seveso, en 1983, ou celle des fûts de PCB retrouvés en 1984 dans un entrepôt de Saint-Quentin.

ROGER CANS.

(Lire lo suite page 30.)

### LA CONVENTION DES NATIONS UNIES CONTRE LA TORTURE

# L'identification du mal

Montesquieu, Voltaire, Montai-gne, quelques noms parmi les plus illustres de ceux qui ont condamné la torture, nommée aussi, à leur épo-que, «question», «gêne» ou « tour-ment » et qui ne fut abolie en France qu'en 1788.

Les institutions ont pris le relais des consciences individuelles et se foot micux eotendre de cercles d'opinion qui se sont considérablement étargis. Ainsi la vicille Ligue des droits de l'homme, ou la plus nouve, Amnesty International, qui rémissait récemment un colloque sur l'isolement sensoriel, cette torque sans traces (le Monde du ture sans traces (le Monde du

22 jauvier).

L'Organisation des Nations unies s'en est mélée à son tour. Depuis 1977, elle débattait de ce sujet. Les travuux fureut leuts, mais le 5 décembre 1984, la Convention contre la torture et autres peines ou traitemeuts cruels, inhumains ou dégradants — c'est son intitulé officiel — était adoptée, mieux qu'à 22 jauvier).

En direct de Paris occupé

Claude Mauriac

Bergère ô tour Eiffel

par PHILIPPE BOUCHER

l'unanimité de l'Assemblée géné rale, sans vote. Le lundi 4 février, à New-York, la Convention a été ouverte à la signature des Etats membres. Elle entrera en vigueur des que vingt d'entre eux y auront adhéré ou l'auront ratifiée.

L'approbation unaoime du 5 décembre inciterait à se récrier, à s'étonner que tant de pays aux inexcusables méthodes de gouvernement aient eu le front d'adopter un texte qui les condamne si manifestement. À moins qu'il oe s'agisse poor l'ONU de présenter aux Etats sans morale une référence qu'ils pour-

raicot avoir envie de suivre... La Conventiun, des l'ubord, s'essaie à une définition de la torture (voir encadré). Elle pèche par sa complication – et par la nécessité de ne mentionner que par prétérition la peine de mort ainsi que les peines corporelles pratiquées eo terre d'Islam. C'est le sens de la dernière phrase de l'article premier. Mais il s'agissait, uvant tuut, pour les Nations unics, de combiner l'identification de l'acte stricto sensu avec la responsabilité des Etats en la

C'est incontestablement l'une des lacunes de la Convention, puisque u'est ainsi prise en compte qu'une visiun partielle du phénomène lorsqu'il met en cause les gouverne-

ments. Il faut prouver l'existence d'un but et l'ordre ou la permission de l'Etat incriminé. La faille existe. L'Etat accusé par un autre Etat ou par un particulier aura beau jeu de soutenir, après coup, que les faits constatés ont été accomplis contre son consentement

ainsi ouverte aux usurpations de fonctions commises avec la bénédiction tacite des autorités. Plus ardue encore sera la tache du plaignant, qui devra obligatoirement prouver que la torture avait un huz, une finalité, qu'elle n'était pas une des ces étranges - distractions -, s'un de ces -actes gratuits - qu'affec-tionnent parfois les militaires perdus ou les policiers dévoyés.

entre des particuliers. La porte est

(Lire la suite page 31.)

### **«LE MONDE DES ARTS** ET DES SPECTACLES

### **Charlotte Perriand** architecte d'intérieur

Pour un art d'habiter dans la modernité du XX siècle

### «Dune» à l'écran

David Lynch a toumé la saga des nouveaux mondes

### Peintres français du XVIII au Petit Palais

est moins classique et plus pittoresque que l'on ne croit

Pages 17 à 28

# AU JOUR LE JOUR

### Centre

Le terrorisme n'est pas une idée neuve en Europe. Et lo France, une fois de plus, est accusée par ses voisins d'en être la plaque tournante, la base, le centre. La presse allemande se falt accusatrice, en Italie des dirigeants politiques nous montrent du doigt, l'Espagne lorgne du côté du Pays basque fran-

Nous expliquera-t-on bientôt que la bande à Bander et ses avatars ne furent jamais allemands, que les Brigades rouges et les terroristes noirs n'ont rien de commun avec l'Italie, et que l'ETA ne sévit en Espagne que par le plus grand des hasards?

La vérité est sans doute plus pascalienne : l'euroterreur est une sphère dont le centre est partout et l'innocence nulle

BRUNO FRAPPAT.

### LIRE

### 3. LUTTE ANTITERRORISTE

La coopération européenne se renforce.

### 8. POLITIQUE

En 1986, le RPR ne participera pas au gouvernement si la victoire de l'opposition n'est pas nette.

### 30. RELIGION

A Trinité-et-Tobago, le pape a rappelé les principes de la doctrine sociale de l'Eglise.

31. SOCIÉTÉ Cinquante-huit députés réclament le

rétablissement de la peine de mort.

### **38. POLICE**

M. Robert Broussard nommé adjoint du directeur général de la police nationale.





# débats

# Feux croisés sur le Conseil d'Etat

par JACQUES ROBERT(\*)

L ne fant pas tout confondre : le droit, la justice et la politique. Il est, surtout, dangereux de procéder, à partir d'une succession de faits ou de décisions que l'on relie pour les besoins de la cause, à des nilations hâtives, à des amaigames hasardeux qui, bourrés de sous-entendus désobligeants et de contre-vérités malveillantes, n'ont en fait qu'un objectif : porter atteinte au prestige et à la crédibilité de la justice.

Ce qu'on a appelé un peu téméraiment l'« affaire Braibant » est un exemple éloquent de ces douteux dé-voiements. Sans s'attarder sur des questions de personnes, qui sont pourtant jetées quelque peu complaisamment en pilture à l'opinion, on rappellera, non sans une certaine malice, que le Conseil d'Etat qui, hier, se voyait reprocher par le Parti communiste sa partialité à son égard dans plusieurs décisions d'annulation d'élections municipales contes tées, se trouve aujourd'hui accusé, à l'inverse, d'être « infiltré » par le

A ce Conseil d'Etat qui avait na-guère reudn une décision fameuse (1) par laquelle il annulait le refus d'inscription sur la liste des candidats à l'Ecole nationale d'administration de quelques étudiants soupçonnés d'apparteuir au Parti communiste français, voici qu'on fait aujourd'hui grief de se renier en écartant l'un des siens d'un poste en

Ces feux croisés d'accusations qui convergent vers le Palais-Royal ateignent une juridiction dont l'objectivité et la sérénité ue sont niées par personne et que nous envient de ombreux pays étrangers. C'est probablement à raison même du prestige qui l'entoure que d'aucuns s'es-saient à « politiser », pour mieux discréditer l'institution, les dernières nominations effectuées en son sein.

d'Etat, que bien avant la désignation de M. Braibant à la présidence de la commission du rapport, il était - et depuis longtemps - question d'étof-fer le rôle et la fonction de cette dernière en lui confiant non seulement la réflexion sur d'éventuelles propositions de réforme du Conseil, et le règlement des difficultés rencontrées dans l'exécution des décisions des juridictions administratives. relations extérieures et des contacts ovec les Cours suprêmes étrangères. Pour la présidence d'une telle commission, nul doute que, par les responsabilités internationales qu'il avait naguère assumées, soit à Paris soit à Bruxelles, M. Braibant était particulièrement qualifié.

Quant à la section du contentienx. qui pourrait sérieusement contester la désignation à sa tête de M. Laurent, plus ancien au Conseil que M. Braibant, déjà président d'une section importante, dont la noto-riété, l'autorité personnelle et le nonengagement militant out à peine be-soin d'être rappelés?

Certains ont cru alors pouvoir mettre en doute la régularité juridique de la décision prise par le conseil des ministres d'élever la commission du rapport an rang de

section du Conseil d'Etat et, donc, de son président au rang de président de section, en invoquant la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Il faudrait, là oussi, être sérieux. La jurisprudence du Cunseil

constitutionnel n'a jamais dit ce qu'on vondrait lui faire dire. Sa position est parfaitement claire. Le Conseil constitutionnel a explicitement rappelé qu'il résulte des dispo-sitions de l'article 64 de la Constitution en ce qui concerne l'autorité judiciaire, et des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République en ce qui concerne, de-puis la loi du 24 mai 1972, la juridic-tion administrative, que l'indépen-dance des juridictions est garantie, ainsi que le caractère spécifique de leurs fonctions sur lesquelles ne peu-vent empiéter m le législateur ni le gouvernement (2).

Mais, le cadre ainsi fixé, il prend soin de préciser que si l'article 34 réserve au législateur le soin de fixer les règles concernant la création de nouveaux ordres de juridiction, la détermination du nombre, du siège, du ressort et de l'organisation de chacune des juridictions créées dans le cadre des principes définis par la foi est de la compétence réglementaire (3).

Par conséquent, en admettant même que, conformément à sa déci-sion du 20 juillet 1977 par laquelle il considère la Cour de cassation ordre de juridiction », il en viendrait à estimer que le Conseil d'Etat doit se voir reconnaître la même qualification et, de ce fait, que l'ensemble de ses règles constitutives re-lèvent du domaine législatif, il n'en demeurerait pas moins que pe font partie de ces règles que celles qui ont trait à sa structure et à sa composition. Ne figurent donc point
dans ces « règles constitutives » — 

(\*) Professeur de droit public à
funiversité Paris-II.

qui ue visent que l'établissement des caractéristiques essentielles du type de juridiction — ce qui a trait à la procédure et surtout à l'organisation interne de la juridiction.

ment dans la voie de reformes foliates mentales qui pourraient soites mentales qui pourraient soites par exemple, à créer une ou plusieurs cours adjointes chargées de contentieux spécifiques.

La section du contentieux garde-

Or élever une commission au rang de section u'intéresse que l'organisa-tion interne du Conseil d'Etat.

Il y a donc mieux à faire que d'appeler un droit abusivement sollicité au secours d'une opération politique de dénigrement.

### 1 500 dossiers er retard

Le vrai problème du Conseil d'Etat - le seul qui devrait retenir l'attention des juristes, et plus en-core, des justiciables - se trouve ailsurs : dans sa nécessaire adaptation à l'importance grandissante des di-vers contentieux qui l'assaillent.

L'afflux des dossiers est tel, aujourd'hui, que, malgré le surcroît de travail infligé à ses formations d'instruction et de jugement, le Conseil d'Etat accumule chaque année un retard de mille cinq cents dossiers. Ce n'est pas acceptable. Il fant trouver - vite - une solution pour liquider un tel arriéré, en évitant que, pour l'ovenir, de trop nombreuses affaires restent encore en souffrance

Mais, pour alléger la tâche des sections contentieuses, il ue saurait être question d'amputer les sections administratives. Aider, certes, le contentieux mais sans dégarnir pour antant les autres sections au risque de rompre avec la double et tradi-tionnelle vocation du Conseil, qui est d'être à la fois — les deux tâches sont, par nature, complémentaires conseiller du gouvernement et cen-seur de l'administration.

Il faut donc entrer course ment dans la voie de réformes fonda-

rait, bien entendu, la compétence des affaires que le Conseil d'Etat connaît aujourd'hui en premier et er dernier ressort et sans doute aussi le contentienx électoral qui, par sa ré-sonance politique, soulève fréquemment d'apres controverses, dont le Conseil d'Etat – qui en a fait ré-cemment les frais – mesure plus qu'aucun autre les périls. Les autres contentieux (fiscal, immobilier, persions...) pourraient être pris en charge par les nouvelles cours, sans que cette répartition emporte la moindre distinction on classification de valeur entre les différents conten-

L'essentiel est que, au travers d'une réflexion menée en commun per tous ceux (magistrats, ovocats, professeurs de droit...) qui s'intéressent à la justice de leur pays, soient, en fin de compte, accordés à la vicille dame fort digne du Palais-Royal les moyens de son efficacité, de sa grandeur et de son rayonne-

L'avenir d'une institution a plus d'importance pour le pays que l'in-terprétation polémique - rarement bien intentionnée – que l'on peut toujours donner de la promotion – flatteuse ou non - de certains de ses

(1) Conseil d'Etat. 28 mai 1954. Barei. Les grands arrêts de la jurispru-dence administrative. 8 édition. p. 419. (2) Conseil constitutionnel. 22 juillet 1980. Les grandes décisions du-Conseil constitutionnel. 3 édition.

(3) Conseil constitutionnel 18 juillet 1961. Les grandes décisions du Conseil constitutionnel. 3 édition.

C'est avec une étrange hâte que le docteur Georges Valensin déduit (le Monde du 26 janvier), l'Encyclo-paedia judaica à l'appui, que les premiers Hébreux auraient pratique

la clitoridectomie. Non content

sens en citant un article où une telle

circoncision est bien mentionnée à

propos des falaches, mais à l'exem-

ple de celle pratiquée dans les popu-lations environnantes (« as it is in

les Juifs et le Sexe veut assimiler

cette pratique à celles - rituelles -

observées par les falachas et qui

scraient toutes autérieures à la des-

truction du Temple de Salomon.

Une lecture plus attentive de l'arti-

cle cité, de la remarquable étude de

Leslau: « Coutumes et croyances

des Falashas » (publié avec le concoars du CNRS, Paris Institut d'Ethnologie, 1957) et des textes éthiopiens pseudo-épigraphiques publiés et traduits par J. Halevy (bibliothèque de l'Ecole des hautes

études Paris 1902) suffirait à

des falachax

### LU

« Les Melleurs amis du monde », de Raymond Castans

### Le temps où l'on savait rire

galé de l'optimiste et de la généun. » On songe à ce mot en lisant le joli livre que Raymond Castans consecre à honorer quelques-uns de ceux qui eurent le privilège d'être de ses amis : lle ne l'auraient pas été s'il n'avait pas été si amical à leur égard.

il faut dire que s'il existe des Méridionaux tristes, ce n'est pas précisément le ces de l'actuel directeur des programmes de RTL. Ses boutades, assaisonnées d'une bunne duas de l'accent de se Sète natale, rendraient le sourire aux plus cafardeux. Son art de conteur éclate, en tout cas, dans ce livre de souvenirs et de portreits. I ex Meilleurs amis du monde,

hélas I sont morts. Ca n'est pas per hasard que le premier chapitre est consacré à Jean Prouvost et la demier à Gaston Bonheur, deux bêtes de presse d'un calibre peu commun, dont les noms sont neéparables de la grande aventure de Paris-Match. e La littérature, c'est la solitude, écrit Castans; le journalisme, c'est les copeins... pendant dix ans grâce à Gaston Bonheur (le rédacteur en chef qui) « aimait faire briller les autres... nous sommes allés à Paris-Match comme au collège, retrouver des amis. »

Auparavant, il y avait eu Samedi-Soir, où régnait Max Corre, qui prétandalt evoir

E seul moyen d'evoir remené d'Amérique la règle, selon lui essentielle, su journe-son, le chantre inéselon lui essentielle, su journa-lieme, des trois where : (où, en anglais) : « Where is the fact ? Where is the story ? Where is the tratale ? » « Jeunes gene qui avez l'ambition de faire carrière dans le reportage, commer l'auteur, essayez de répondre toujours à ces trois exigences, vous ferez rerement de mauvais

> Raymond Castans nous dit avoir toujours été « heureux au milieu des gens de théâtre », almer e leur fragilité, leur outrance, leur folie ». Grâce à lui, Jean Nohain, Guitry, Pagnol, Fernand Raynaud, André Frédérique, bien d'autres encore, revivent sous nos yeux et nous font rire per-delà le tombe. Et auss des photographes comme Wolter-Carone, des dessinateurs comme Chavel. Il faut savoir qu'à l'époque on proposait à Paris-Match

Certains de cas personnages étalent la générosité même. au suicide. Besucoup forçaient nettement sur la bouteille. De tous, on peut dire qu'ils avaient du tempérament et, pour mieux dire, une sacrée cla tout its savaient rire. Savoir rire est une manière de savoir-vivre Pourquoi donc rit-on si peu main-

ANDRÉ FONTAINE.

\* J.-C. Lattle. 238 p., 75 F.

### Transformons l'essai sur la flexibilité

par JACQUES BARROT (\*)

LERTAINS partenaires so- vatrice et la plus prometteuse pour claux out pris trop vite leur parti de l'échec des négociations sur la flexibilité, perce qu'ils se rêts et sur ceux de la société fran-

Ce sont d'abord certains chefs bles les fruits d'une telle négociation. Ils présèrent miser sur l'alternance politique parce qu'ils la considèrent comme plus efficace pour balayer tous les obstacles qui entravent leur liberté d'action : suppression des seuils, de l'autorisation de licenciement, du monopole syndical, etc. Ils font un pari hasardeux. En demandant aux hommes politiques de l'opposition de refaire entièrement le droit du travail et de proposer en quelque sorte dos contre lois Auroux, ils sollicitent sans s'en rendre compte un nouvel interventionnisme politique peu compatible ovec l'idée qu'ils se font du pouvoir libéral. Ils devraient au contraire tout mettre en œuvre pour faciliter la poursuite du dialogue entre les partenaires sociaux, car la voie de la négociation conventionnelle amorcée à propos de la flexibi-lité constitue la méthode la plus no-

l'ayenir.

Cette tentation de parier sur la soule afternance et de négliger la nétrompent sur leurs véritables inté- gociation n'épargne pas à leur tour certains hommes de l'opposition. Esredontent qu'un accord conclu aujourd'hui ne soit mis à l'actif du gouvernement actuel, et ils préférent d'entreprise qui ont estimé négligea-France plus enfermée dans ses rigidités et ses archaïsmes pour mieux se poser en libérateurs. Mais il serait bien naîf et téméraire de leur part d'imaginer que les routines et les conservatismes qu'ils laissent subaister aujourd'hmi se dissiperont demain comme par enchantement. La CGT saurait bien alors s'appuyer sur la ligue des droits acquis pour susciter un front syndical hostile an futur gouvernement, qu'ello accuserait immédiatement d'organiser la revanche du patronat sur les sala-

> Ne rien entreprendre avant l'al-ternance, e'est conforter les apparatchiks d'un syndicalisme vicilli plus attaché à préserver sa clientèle qu'à s'engager dans des perspectives économiques efficaces. Le syndicalisme ue peut que s'affaiblir en refusant de poursuivre des négociations sur la rénovation de l'entreprise. Il court le risque de se couper des jeunes générations qui attendent de lui antre chose que la défense au jour le jour d'intérêts catégoriels. Il court le risque d'approfondir le fossé entre ceux qui ont trouvé leur place dans la société et ceux qui attendent dé-sespérément le droit d'y entrer.

En fait, scule une négociation so-ciale active est capable de relayer l'Etat, qui n'est plus en mesure de faire évoluer tout seul la société française. Seul un accord des partenaires sociaux peut donner à l'entreprise la souplesse nécessaire pour prendre pied sur les nouveaux marchés et retrouver la croissance. Scule la négociation permettra à la fois d'emporter l'adhésion des salariés à do nouvelles règles du jeu et d'obtenir la détermination des entrepreneurs à jouer à fond la carte du

développement et de l'embauche.

La négociation sur la flexibilité doit impérativement reprendre.

Certes, la flexibilité ne produira pas immédiatement des modules par immédiatement des immédiatement des miracles, mais immédiatement des miractes, mais tout permet de penser que, en France comme ailleurs, elle dissipera la méfiance et la peur de l'avenir. Outre les emplois nouveaux qu'elle pourra susciter et que les partenaires sociaux pourront s'engager à comptabiliser, elle ouvrira la voie au renouveau contractuel. C'est à ce prix que pourra réussir l'expérience libérale de demain. Faute do quoi la France s'enfermerait dans des juttes sociales archalques, l'Etat reviendrait en force, et l'alternance ue serait qu'une revanche.

(\*) Député UDF-CDS de la Haute-Loire, président du conseil général.

### COURRIER DES LECTEURS E les pratiques

### Déontologie

Le Monde du 24 janvier dernier a présenté un appel lancé par certains anciens responsables de la police et quelques fonctionnaires en activité en vue d'apporter un « soutien actif » aux agents de l'Etat charges de la protection des biens et des per-

Pour être intervenus publiquement, sous deux majorités successives, au sujet du fonctionnement des services publics, sans nous être fait reprocher de manquer à la déoncommentaires faits sur cette initiative, car elle nous paraît grave à plusicurs titres.

1) Nul groupe n'a le droit de s'approprier l'Etat, et surtout pas un groupe de fonctionnaires. Or, alors groupe de l'encrionnaires. Or, aions qu'ils se réfèrent à un Etat dégagé de toutes « pressions politiques, syn-dicales on idéologiques », les auteurs de l'appel se réservent le droit de « définir et fixer » par eux-mêmes les « règles du jeu », c'est-à-dire, ap-pressurent les règles de comporteparemment, les règles de comporte-ment des agents de la force publique et des magistrats.

2) Cet appel véhicule des idées simplistes sur la sécurité ; la vraie défense des services chargés de la paix publique ne passe pas par l'ignorance des statistiques de criminalité et l'affirmation d'un « laxisme penal » imaginaire.

3) La menace apparaît derrière l'appel au dialogue. Les auteurs se vent publiquement de leurs titres de fonctionnaires pour constituer une « force de protestation et de contestation » à l'égard des responsables de l'ordre et des libertés pu-

En fait, à la suite des com taires faits par certains des diriceants de l'association, on peut se demander s'il ne s'agit pas d'un ap-pel insidieux à la désobéissance des fonctionnaires. Comment prétendre à la défense des règles de la vie en société si, dans le même temps, on manque à une déontologie qui est pourtant la garantie des citoyens?

ROBERT FRAISSE. président de l'association Services publics, Paris.

### We a Figure » raisonnable?

Beancoup de vos lecteurs la Monde du 30 janvier) voulent un journal de «référence». Certea. Mais y manquez-vous ? Domez-vous de fausses informations ? Que ces lecteurs le montrent, s'ils l'ont constaté. Oubliez-vous dans vos commentaires les arguments de l'antre partie? Je ue m'en suis jamais apercu. Vous ne manquez jamais, il me semble, de leur ouvrir la porte. souvent par des artifices de style comme « même si... » ou « sans ou-blier que... ». Il m'est même arrivé de penser un peu trop que l'éléphant scatencieux que vous êtes parfois balançait un peu trop complaisan-ment sa trompe prudente de droite à gauche et de gauche à droite entre les parties contraires.

Ce que veulent ces lecteurs, c'est un Figaro raisonnable, ouvert, certes au mouvement des idées, libé-ral (au vrai sens du mot) mais point dérangeant pour la bonne société, celle des gens éclairés et bien installés, soucieux de justice, bien sûr, mais à condition que leur confort matériel et moral u'en soit point affecté. Ils veulent un journal bien-pensant. Quelque chose, peut-être, comme le Temps d'avant-guerre.

Je vous en conjure. Ne soyez pas cela. Vous y gagneriez peut-être des lecteurs du côté droit de la trompe (vous en perdriez de l'autre côté). mais vous y compromettriez ce qui fait votre homeur depuis votre fon-dation, lors d'une cassure de l'his-toire : votre indépendance à l'égard des pouvoirs et aussi des intérêts, votre ouverture à une société en changement et à ses besoins, votre res-pect de la vérité et votre souci de la justice.

LOUIS PONS



5, RUE DES ITALIENS, 75427 PARIS CEDEX 69 THEE MONDPAR 650572 F TEL: 246-72-23 Edité par la S.A.R.L. le Monde

Gérant : André Fontaine, directour de la publication Anciens directeurs: labort Bouw-Micry (1944-1969) Jacques Fauvet (1969-1982) André Laurens (1982-1985) Durée de la société :

cinquante aus à compter du 10 décembre 1944. Capital social : 500.000 F Principant associés de la sociésé Société civile « Les Rédacteurs du Monde »,

MM. André Fontaine, gérant, Hubert Beuve-Méry, fondateu Rédacteur en chef : Daniel Vernet. Corédacteur en chef : Claude Sales.



amission paritaire des journaux et publications, nº 57 437 ISSN : 0395 - 2037

Le Monde

**ABONNEMENTS** BP 507 09 **75422 PARIS CEDEX 09** 3 mois 6 mois 9 mois 12 mois

FRANCE 341 F 644 F 915 F 1 150 F TOUS PAYS ÉTRANGERS PAR VOIE NORMALE 674F 1309F 1913F 2480F

ÉTRANGER (per messaguries)

L - BELGIQUE-LUXEAMBOURG
PAYS-BAS

386 F 734 F 1 050 F 1 330 F
H. - SUISSE, TUNISIE

491 F 944 F 1 365 F 1 750 F Par vole aérieme : tarff sur demande. Changements d'adresse définitifs ou provisoires (doux semaines ou plus) ; nos abousés sont invités à formuler leur demande une semaine au sooins avant leur départ. Joindre la demière bande d'envol à-tonte correspondance.

Veullez avoir l'obligeance d'écrire tous les noms propres en capitales d'imprimerie. PRIX DE VENTE A L'ÉTRANGER

Abjeria. 3 DA: Marce. 4.20 dfr.; Tunisia. 350 m.; Albernagus. 1.70 Dhr; Amricha. 17 och.; Belgique. 25 fr.; Conada. 1.20 S; Göte-d'ivoire. 300 F-CFA: Damemark. 7.80 kr.; Espagna. 110 pea.; E-U., 1 S; G-E., ES p.: Grèce. 85 dr.; Irimnia. 85 p.: latye. 0.350 DL; Luxzembourg. 25 f.; Horviga. 8.00 kr.; Pays-Sea. 1.75 fl.; Portugal. 8.00 kr.; Pays-Sea. 1.75 fl.; Portugal. 85 nac.; Sénégal. 300 F CFA: Saède. 7.75 kr.; Saisse. 1.50 fl.; Yougeshain. 110 mi.



Par Jean Sareil

Ce livre étudie la manière dont le comique bouleverse toutes les données romanesques ou dramatiques du sujet. Il affecte l'intrigue, les personnages, les idées et provoque une relation nouvelle entre le public et le texte. Collection "Ecriture" dirigée par Béatrice Didier. 192 pages - 100 F

LES LIVRES DES PUF QUESTIONNENT LE MONDE



aux O Made a construction of a property Whiterson and the same of the Later of the Later Control State of the second second \*\* 12 \* ..... 1441 . Ç# The state of the s mittett auf an ente demin

La coop

contre 1

Le chance

to have a new transfer of the

28 M F25.... 27 ..... 28 WEEK

The second secon

NAME AND ASSOCIATION OF THE PARTY AND

Cent white and a firm great g

Same of the same of the same

MANUAL STREET, N. TOTAL ARRIVE MAN

Marie de la fai de la faction de la faction

ENTERIOR STATE OF THE STATE OF

ports military up 112 habita

200 - Pr - 100 24-102-104

EXTERN 18 7 1 1 1 1 21 1 PM 4

TA SHA IS TOTALE SER BOR

20 20 22 22 2 2 2 2 2 4 M

arrester at that it was per-

Contract the Contract of

nam am feun, fichten aben in

Les termine, her common to a le promité par l'

mangraph and the control of the cont

· Laure in Laure (Parker) 智

DIPLOMATIE

- 54 prisas

----The second second second second second Un accord de coop et culturelle a del

Demone cor

Tanger .



# étranger

# La coopération européenne contre le terrorisme

### Le chancelier Kohl et M. Laurent Fabius pour un « front uni »

Bonn. - La France et la République sédérale ont scelle, mardi 5 sévrier, à Bonn, une nouvelle alliance contre le terrorisme européen. Face au défi lancé par la Fraction armée rouge et Action directe, le chancelier Kohl et le premier ministre français, M. Fabius, ont chargé leurs ser-vices de police d'intensisier leur ecopération, sans exclure celle d'autes pays européens. « Nous sommes décidés à former un front uni contre le terrorisme », a déclaré M. Fabius à l'issue de sa première visite officielle à Bonn.

Cette visite avait à l'origine pour

savait rire

mé d'Amériqua la régle

r iui essentielle, au journa.

), des trois where : (ou, en ais) : e Where is the fact ? re is the story ? Where is

ratala ? » c Jaunes gens qui l'ambition de faire carrière

le reportage, commente

ferez rarement de mauvas

rymond Castans nous de

toujours été cheureux su

u des gens de théâtre ,

or a leur fregilité, leur

ince, leur folie ». Grêce à lu

Nohain, Guitry, Pegnol, Fer-

bien d'autres encore, reve

sous nos yeux et nous form

par-delà la tombe. Et aussi

hotographes comme Walter

ne, des dessinateurs comme

al. Il faut savoir qu'à l'épo-

on proposait à Paris-Match

irtains de ces personnages

nt la générosité même.

tres des misanthropes voues

uicide. Beaucoup forçaiem

ment sur la bouteille. De

on peut dire qu'ils avaient

emperament et, pour mieux

une sacrée classe. Et su-

ils savaient rire. Savoir rire

ne manière de savoir-vivre.

zuoi donc rit-on si peu man-

ANDRE FONTAINE

L-C. Lattès. 238 p., 75 F.

co et la plus prometteuse por

stre tentation de parier sur la

alternance et de négliger la se

ution n'épargne pas à leur tou

ins hammes de l'opposition. le

stent go'un accord conclu a

l'hui ne soit mis à l'actif du got

doute represdre en charge un

ce plus enfermée dans ses no

et ses archaïsmes pour micu ser en libérateurs. Mais il sersi

naif at téméraire de leur par iginer que les routines et la avatismes qu'ils laissent subs njourd'hm se dissiperon de

comme par enchantement l saurait bien alors s'appuyo

a ligue des droits acquis por er un front syndical hostile a

gonvernement, qu'elle aconmmédiatement d'organiser à

che du patronat sur les sir

rien entreprendre avant [1]

nce, c'est conforter les apparai

né à préserver sa clientèle qu'i

tger dans des perspectives to

jues efficaces. Le syndicaisme

it que s'affaiblir ce refusant

nivre des oégociations sur la

ation de l'entreprise. Il com

de se couper des jeunes gar

s qui attendent de lui aus

que la défense au jour le par rêts catégoriels. Il court le re-

l'approfondir le fosse catt

qui ont trouvé leur place des

fait, seule une negociation s

qui n'est plus en mesure de

évoluer tout seul la société

use. Seul un accord des part

sociaux peut donner à l'ent la souplesse oécessaire por

re pied sur les nouveaux mai

et retrouver la croissie

ia negociation permetira il

emporter l'adhésion des si

de nouvelles règles du jeu a

nir la déterminación des cali

irs à jouer à fond la care à

ppement et de l'embauche

négociation sur la flexibil

mpérativement reprendit

la flexibilité ne produira po

permet de peoser que se comme ailleurs, ele des

t méfiance et la peur de l'ac

pourra susciter et que s

BITES SOCIAUX POURTOR S'ente

comptabiliser, elle ouvilla

rix que pourra réussif cul

fibérale de demain. Faut &

her sociales archaiques.

France s'enfermerail

trait en force, et l'aliens

I renouveau contractue

lutre les emplois nouvei

listement des miracles, m

active est capable de rela

fement le droit d'y entres.

d'un syndicalisme vicili pis

s l'essai

bilité

ROT (\*)

lessins « par milliers »

Raynaud, André Freden

ce. » Certes.

sur, assayez de répondre urs à ces trois exigences.

> objectif de présenter aux partenaires ouest-allemands les nouvelles orientations de la politique économique de la France. M. Fabius s'était fait accompagner à Bonn par les dirigeants d'one dizziee des ples grandes entreprises françaises. Les dossiers en litige, concernant notamment la pollution automobile ou le renforcement do sytème monétaire européen, ne manquaient pas non plus. Sous la pression des événements, les responsables des deux pays ont finalement donné à leur rencontre un air de grand-messe antiterroriste, M. Pierre Joxe, ministre de l'intérieur, s'était joint au dernier moment à la délégation française, Les conversations an plus haut niveau entre les deux gouvernements avaicet été précédées, la veille, d'une réunion des « patrons » de la lutte antiterroriste des deux pays. M. Joxe et son collègue allemand. M. Friedrich Zimmermann, ont decidé de créer une nouvelle structure opérationnelle conjointe et d'augmenter les échanges cotre la place-Beguvau et les services compétents allemands. Les polices des deux pays o'svaient pas attendu cette rea-contre entre les deux ministres pour échanger des informations, mais tont sera fait désormais pour intensifier leur collaboration. - Il faut organiser des moyens de contacts radéclaré M. Joxe.

Les terroristes sont ainsi arrivés à

De notre correspondent suspicion, comme l'ont montré les protestations entendues ici et là lors de la décision de Paris et de Bonn de suppremer progressivement les

### De la pollution au TGV

Cet élan onitaire était, en revane, absent des conversations entre M. Kohl et M. Fabius sur la pollu tion eutomobile. Les deux gouvernemeots ont toujours des objectifs contradictoires. La veille, le porte-parole de la chancellerie, M. Peter Boenisch, avait rappelé que, à défaut d'un accord rapide entre pays membres de la CEE, la RFA, qui e décidé de rendre obligatoires, dès 1989, de sévères normes actipollution pour les véhicules à essence, souhaitait ao moins être autorisée par ses partenaires à prendre seule

Le premier ministre français a fait savoir qu'il continuait de s'y opposer catégoriquement. Il a rappelé que la limitation de la vitesse pouvait constituer une première réponse van constituer une première reponse rapide ao problème de la pollution automobile et proposé que l'on différencie dans la recherche d'une réglementation commune entre les véhicules de différentes puissances. Les Français estiment que les petites cy-lindrées (l'essentiel du parc européen et des exportations françaises en RFA) devraient supporter des surcoûts trop importants pour être conformes aux normes définies par les Allemands et font valoir qu'elles sont de toute façon moins polluantes. Cette subtilité échappera vraisemblablement à l'opinion publique ouest-allemande pour laquelle la lutte contre la pollution constitue, désormais, un véritable dési national en raison de la détérioration rapide

Autre sujet délicat de la coopération entre les deux pays : la création susciter une « union sacrée » là où il d'une liaison ferroviaire à grande viy a quelques mois encore régnait la tesse entre la France et l'Allemagne

fédérale. Le problème est d'articuler la technologie du TGV français avec les projets expérimentaux des Alle-mands. M. Fabius, qui s'adressait mardi après-midi à quelque deux cents iodustriels onest-allemands réunis au siège de l'assemblée des chambres de commerce et d'indus-trie (DIHT), a placé le train à grande vitesse en tête des projets qui doivent symboliser le développemeet de la coopération industrielle

eetre les deux pays.

Félicité par le président de la DIHT, M. Wolff von Amerongen, pour . le courage et l'énergie . dont fait preuve son gouvernement dans de l'économie française, M. Fabius e réaffirmé son intention de poursuivre dans cette voie. Il en a profité sans rencontrer un écho eussi favorable - pour plaider une nouvelle fois en faveur du renforcement du rôle de la monnaie européenne, l'ECU, que Paris estime nécessaire à la stabilité monétaire en Berope. . Au lieu de se perdre dans des développements théoriques, il nous faut mener de pair le renforcement de lo monnaic européenne et le démantèlement de certaines réglementations », a-t-il souligné eo estimaet que le rapprochement des politiques économiques des différents pays européens était eujourd'hui suffisamment evancé pour pouvoir aller de l'avant dans ce domaine.

### HENRI DE BRESSON.

· La grève de la faim à cessé. -Les trois derniers grévistes de la faim, membres de la Fraction armée rouge (RAF), détenus à la prison de Celle, près de Hanovre, ont arrêté mardi 5 février leur actioo. Ils avaient cessé de s'alimenter le 5 décembre dernier. Le front de la grève collective de la faim, à laquelle evaient participé trente détenus membres de la RAF, avait comquelques heures après l'assassinat par un commando de la RAF de l'industriel ouest-allemand Ernst Zimmermaoo, près de Muoich. -

Les déclarations sur la nécessité d'une coopération à l'échelle européenne de la lutte antiterroriste se multiplient. Mardi 5 février, alors que MM. Fa-bius et Joxe rencontraient, à Bonn, les dirigeants ouest-allemands, le gouvernement italien a publié un muniqué dans lequel Il se dit partisan d'une « stricte coordination des informations et des actions prérentires entre pays européens menneés ». Le seil des ministres a, d'autre part, passé en revue les initiatives que le gouvernement italien a déjà prises et « entend prendre à nouvenu » pour obtenir

l'extradition des « terroristes » Italiens réfugiés en France et dans d'autres pays.

A Madrid, le ministre italien de l'intérieur, M. Scalfaro et son homologue espagnol, M. José Barrionnero, ont exprime leur intention de multiplier leurs contacts personnels et les échanges d'informations entre leurs services. Les contacts pris ces dermers jours par M. Scalfaro avec les ministres d'autres pays européens devraient débaucher sur l'organisation d'une conférence internationale consacrée à la lutte contre le terrorisme.

### Diplomatie officielle et réalité policière

Bonn. - Quand M. Piarra oxe descend sur l'aéroport de Bann-Calagne, mardi matin 5 février, du Myetàre-20 du GLAM, il dédaigne les Mercedes attendent au pied de l'avion. Le ministre de l'inténeur français monte dans une Renault-25 blindée, venue tout exprès de Paris dans la nuit. La diplomatie est aussi affaire de symboles : une façon de signifier d'emblée, pour catte première rencontra policière franco-allemende au sommet. que la France fart ce qu'elle doit en matière de sécurité.

Officiellement, tout va bien. Les gouvernements français et allemand, par-delà leurs différences politiques, manifestent farmement leur voionté commune, résumée dans une formule de M. Fabius ; e Front uni contre le terrorisme. » Il n'y a pas de nuages. M. Joxe, soucieux de marier efficacité policièra at libertés publiques, s'est apparemment bien entendu, durant un entretien d'une heure, avec son collègue ellemand, M. Friedrich Zimmermann, bras drait da M. Franz-Josef Strauss, représentant l'aila droite de la coalition au pouvoir à Bonn et connu comme un homme d'ordre.

Officieusement, la réalité est plus eamplexe. Elle dément l'image habituelle d'une France attentiste et naïve, tenent le lanterne rouge dans la coalition anti-terroriste européenne face à une République fédérala d'Allemagne volontaire et efficace, adossée au formidable équipement informa que du Bundeskriminalamt (BKA) de Wiesbaden, Le « non-dit » des entretiens de mardi est que, en affat, depuis l'annonca, le directe et de la Fraction armée rouge (RAF) et les deux assassinats qui ont suivi - l'ingénieur erai Hene Augran en France, l'industriel Ernst Zimmermann en RFA, - les policiers français pensent, en toute confratemité, pouvoir en remontrer à leurs collèques allemands.

De notre envoyé spéciel

L'essemiel, de ce point de rue, ne s'est pas dit lors des entretiens politiques de mardi, mais la veille, au siège du BKA. lors d'une rencontre entre spécialistes des deux pays. Côté fran-çais, étaient présents MM, François Le Mouël, chef de l'unité de coordination de la lutte antiterroriste (UCLAT); Michel Guyot, directeur central de la police judiciaire ; Yves Bonnet, directeur de la direction de la surveillance du territoire (DST); Pierre Chassigneux, directeur central des Rengation allemande avait à sa tête M. Gerhard Siegele, directeur de la division de la lutta antiterrorista au ministère de l'intérieur

On y a échangé des informations, mis au point des modalités de eantacts réguliers, mieux organisé les formes d'une colla-boration bilatérale déjà existante, de facon pragmatique ou amicale, entra policiers des deux côtés du Rhin. Un travail somme toute traditionnel, que les offi-ciels allemands ont tenu à résumer, mardi, dans une formule choe : misa an placa d'un « groupe opérationnel » entre les deux pays.

### Informations françaises

Cependant, durant l'échange d'informations, les policiers fran-çais ont feit part à leurs collèques allemands de leur conviction qu'Action diracte a été phegocytée » par la RAF renaissante et que l'assassinat de René Audran a été organisé par un commando franco-allemand. Il ne s'agit pas seulement d'une hypoavaiant d'eux-mêmes rapéré, «file» et photographie plu extrémistes allemands à Paris ces demières semeines. Leurs identités ont été établies et, à

partir dee infarmatians francaises, una nouvelle effiche de recherche devrait être prochaine ment diffusée dans toute la RFA.

S'ils sont admis par les policiers allemands, ces faits n'en pesent pes moins sur la dimension politique du efront antiterroriste». Il est, en effet, toujours délicat surtout pour un pays comme la RFA qui croyait, avec 'arrestation de Christian Klar en 1982, en avoir fini evec la RAF. d'edmettre que c'son terrorisme s'exporte ». Ainsi M. Siegele, qui est un juriste de formation, s'estil refusé à confirmer ces faits, Certes, reconnaît-il, le communiqué de revendication de l'essassinat da Rana Audran a été rédigé en allemand et traduit en français, mais, aloute-t-il, ena eaus-estimez pae Action directe ». Il évalue à vingt-cinq personnes le «novau dur» an liberté de la RAF, assure que les nouveaux venus ne provie pas des mouvements pacifistes mais sont des «sympathisants» de la RAF passés au terrorisme actif et ajoute qu'aucun élément ment l'hypothèse d'una manipulation directe du nouveau terrorisme allemand par l'Est.

Réponses diplomatiques ? Sans doute, entre policiers, les explications sont-alles plus directes, M. Jacques Genthial, l'une des figures de la police judiciaire française, a dû le vérifier. Accompagnent M. Joxe en tant que sous-directeur scientifique et technique de la PJ, il était, ce mercredi, au siège du BKA afin d'évaluer financièrement la projet français de ragroupement des moyens informatiques et scientifiques de la police nationals. A Bonn, il réviseit son allemend dans un vieux lexique imprimé à Barcelone en 1958. On y troucier, la traduction de eatte phrase, à propos sens doute des chemins de fer : e Où pourrais-je

**EDWY PLENEL** 

### DIPLOMATIE

### Les commentateurs soviétiques s'en prennent aux Occidentaux qui veulent « sortir de Yalta »

concernant Yalta.

Anglais et des Américains, qui se

préparaient déjà à la guerre froide,

le réalisme incarné par Staline pré-

Le rôle « actif »

de Staline

Dens le qootidien l'Industrie

socialiste do 2 sévrier, Valentie

Berejkov, qui assista à la conférence

berit ainsi: - Ceux qui demandent

aujourd'hui la révision des accords

de Yalta mettent en cause l'intégrité

territoriale de la Pologne. Ils appel-

lent d brader ses terres ancestrales

et cherchent à y saper le socia-

lisme. » Le même auteur estime que

- le gouvernement polonais émigré

de type fasciste, étobli à Londres,

était engagé [au moment de Yaita]

dans des intrigues antisoviétiques ».

Valentin Bereiko s'en était déjà pris

le 22 janvier dernier, dans une dépê-

che de Tass, à « certoins politiciens

occidentaux - qui appelleot à - sor-

ilr de Yalia ». Le verdict est sévère :

La thèse sur la suppression de

l'héritage de Yolta n'est qu'un slo-

gan de propagande à des fins peu

louables. Prétextant le désir de

Moscou - Loio de penser comme M. Mitterrand qo'il faut - sortir de Yalta > les Soviétiques s'efforcent ao contraire de persuader les Occidentaux qu'il serait bon de - revenir - sur le jugement négatif que beaucoup d'entre eux portent rétrospectivement sur la célèbre confé-

- Des décisions importantes et totalement nouvelles sur l'organisation du monde d'après guerre et la sécurité des peuples, avant tout sur

De notre correspondent les frontières entre les Etats euro- puissances occidentales. - M. Vladipéens, ont été prises à Yalta. Certains milieux aux Etats-Unis et dans d'autres pays de l'OTAN essalent aujourd'hui de les rejeter,

de dénaturer leur seus, de prouver que l'URSS a obtenu des avantages unilatéraux. On attribue à Yalta la division de l'Europe alors que celleci n'est pas due d ces accords euxmêmes mais d leur violation par les

LES NÉGOCIATIONS ANGLO-ESPAGNOLES SUR GIBRALTAR

### Un accord de coopération économique et culturelle a été conclu à Genève

De notre correspondante

Genève. - Les quatre heures et demie de négociations qui ont en lieu le mardi 5 février entre le minis-tre espagnol des affaires étrangères. tre espagnol des affaires étrangères, M. Fernando Moran, et son collègue britannique, Sir Geoffrey Howe, à Genève, o'ont pas abouti à un ac-cort sur l'avenir politique de Gibral-

Le seul fait que des protagonistes de longue date aient réussi à se rencontrer, et soient même parvenus à signer un accord de coopération économique et culturelle, est qualifié ici de « grand pas en avant ». On s'est mis d'accord, en effet, sur la néces-sité de faciliter per tous les moyens l'accès à Gibraltar, après la récuverture, quelques heures plus tôt, de la circulation automobile entre l'Espagne et le Rocher. Des groupes bilatéranx étudient des solutions aux pro-blèmes des transports, du tourisme et de l'environnement ; ils examineront des projets - non encore précisés - de portée culturelle. Le groupe chargé des questions réla-tives à l'aviation devrait, en prin-

cipe, fonctionner evant la fin de fé-vrier.

Les questions d'ordre militaire o'auraient pas été abordées ae cours des pourpariers. En ce qui concerne le point le plus épineux du dossier, la souveraineté sur Gibraltar, le plus grande prudence a été observée. Le secrétaire au Foreign Office s'est borné à réaffirmer que son gouver-nement tiendra compte avant tout des aspirations de la population du Rocher. M. Moran lui aurait assuré que Madrid avait à cœur les mêmes préoccupations. Le bruit court pourtant que la délégation espagnole a mis au point un projet prévoyant des étapes d'environ dix années chacune, devant aboutir... dans un demi-siècle, à la souveraineté de Madrid sur Gibraltar... Un tel projet devrait - si les plans de coopération technique se déroulent de manière satisfaisante - être sonmis au minis tre britannique lors d'une nouvelle rencontre. La prochaine réunion est prévue en 1986.

ISABELLE YICHNIAC.

sapprimer la divisian - de l'Europe qu' aurait été sanctionnée par Yalta, on sente en réalité de mir Lomeiko, porte-parole du minisfaire revenir l'histoire en arrière sur tère soviétique des affaires étranle continent européen. gères, a ainsi présenté lundi 4 février L'anniversaire de Yalta est en à Moscou, ao cours d'une confé-

outre l'occasion de vérifier où en est rence de presse, la version officielle la réhabilitation partielle et discrète de Staline opérée depuis l'accession L'interprétation soviétique peut de M. Tehernenko au pouvoir. être résumée de la facon sujvante ; Au cours de sa conférence de Yalta fet une « bonne conférence » narce que maleré les intrigues des

presse, M. Lomeiko a estimé que « Staline avait joué le rôle le plus actif [parmi les participants] dans la préparation de la conférence », qu'il avait fait des - concessions sur la question du gouvernement provisoire polonais et qu'il avait soigneusement étudié ses textes. à l'avance. Dans les Izvestio du lundi 4 février, Alexandre Bovine cite la toest prononcé par le généralissime le 8 février 1945 lors d'un « temps fort de la conférence » : · Au sein d'une alliance, il ne faut pas se tromper l'un l'autre. Les diplomates aguerris diront peutêtre : pourquoi ne pas tromper son allié? J'estime qu'il ne vaut mieux pas. Il se peut que notre alliance soit si sollde que nous ne nous tromperons pas les ans les outres. (...) Je lève mon verre à la solidité de notre alliance d trois. > Il s'agit-là d'uo hommage iovaloetaire à l'humour très particulier du petit père des peuples.

Les médias soviétiques restent par ailleurs muets sur le protocole lié à Yalta, par lequel l'URSS s'engageait à entrer eo guerre avec le Japon trois mois après la capitulation de l'Allemagne.

DOMINIQUE DHOMBRES.





A LA VEILLE DU VERDICT DU PROCÈS DE TORUN

Le procureur attaque violemment

l'Eglise et Solidarité

### Pologne

### ANCIEN REPRÉSENTANT DE SOLIDARITÉ EN FRANCE

## Seweryn Blumsztajn a été refoulé dès son arrivée à Varsovie

pousable du bureau de coordina-tion de Solidarité en France, a été refoulé par les autorités polonaises à l'oéroport de Varsovie, mardi 5 février, et contraint à reprendre l'avion de Paris. Après avoir passé plus de trois ans en France, pen-dant lesquels il avait déployé une grande activité au service des militants de Solidarité agissant en Po-logne, il avait décidé de « rentrer an pays, expliquant ses intentions dans un livre publié-récem-ment (1). Arrivé à Paris peu avant la proclamation de l'état de guerre

Le verdict du tribunal de Torun, devant lequel comparaissent depuis

six semaines quatre officiers de la

police politique accusés de l'enlève-

ment et de l'assassinat du Père

Popieluszko, sera rcodn jeudi

7 février, a annoncé le juge principal. Dans son dernier réquisitoire,

le procureur s'en est à nouveau pris

avec violence à l'Eglise et à Solida-

rité, et a assimilé une nouvelle fois

l'« extrêmisme » supposé de la vic-

time à celui de ses bourreaux. Les

avocats de la partie civile ont réagi

en accusant le procureur de « dif-famer la victime en plein tri-

Le capitaine Piotrowski, contre

qui la peine de mort a été requise, a

admis avoir commis « une terrible

erreur . mais a semblé surtout

regretter le tort ainsi fait à la poli-

tique da parti. « Ja me sentais

un champ de bataille politique », a-

N° 163 24 F EN VENTE

**PARTOUT** 

en décembre 1981, il disposait d'un passeport de service, selon lui toujours en cours de validité.

De combreuses personnalités. qui ont toujours manifesté une sympathie active à Solidarité. parmi lesquelles Yves Montand, Simone Signoret, Michel Piccoli, André Glacksmann et aussi Edmond Maire, secrétaire général de la CFDT, kui avaient fait des adieux émus, mardi oprès-midi, à l'aéroport d'Orly, tandis qu'à l'aéroport de Varsovie une cinquantaine de

t-il déclaré pour se justifier - une

manière de reprocher au pouvoir

d'être trop faible à l'égard de ses

adversaires. Le capitaine a affirmé

o'avoir pas eu l'intention de tuer le

prêtre, et il o eu cet argument : «Si

nous avions voulu le tuer, nous

l'aurions fait de manière plus effi-

cace. Nous sommes des agents de

sécurité très compétents... » Les

deux lieutenants, contre lesquels le

procureur a requis vingt-cinq ans de

prisoa, ont manifesté plus de

remords, l'un d'entre eux, le lieute-

nant Chmielewski, déclarant,

seconé par des sanglots, qu'il porte-

rait «ce fardeau toute sa vie».

Eofin, l'avocat du colocel Pie-

truszka, considěré comme l'instiga-

teur du crime, et qui risque lui

aussi vingt-cinq ans de prison, a

affirmé que son client était parfai-

tement innocent. - (AP. AFP.

L'origine des cellules à noyau . Le quarte mi Les premiers grands singes . La physique du les premiers premiers grands singes . La physique du les premiers premi

OFFRE SPECIALE D'ABONNEMENT<sup>M2</sup>

Un an: 209 F au lieu de 264 F\*
Etranger: un an 260 F
Je souscris un abonnement d'un an [11 nº] à LA RECHERCHE au prix de 209 FTTC

...... Code postal..... Je règle par chèque mondat à l'ardre de **LA RECHERCHE** 57, rue de Seine - 75280 Paris Cedex 06.

mement Belgique: Soumilion, 28, Avenue Massenet - 1190 Bruxelles

ses amis, en particulier les anciens du KOR (Jocek Knron, Adom Michnik, et beaucoup d'ontres) l'attendaient pour l'accueillir. Mais dès sa descente d'avion, il fut pris en charge par six policiers qui lui significate que soo passeport n'était plus valable, et le maintin-rent à l'écart jusqu'au redécollage de l'avion. Son passeport ne lui a été restitué, avec le tampon «annulé - que sur l'insistance du capi-taine de l'appareil d'Air France. A Varsovie, une quarantaine de persoonolités de l'opposition (J. Kuron, A. Michnik, B. Gere-

mek, T. Mazowiecki, M. Edclman, etc.), ainsi que le cinéaste Andrzej Wajda, ont protesté contre e cet acte de contrainte », en ajoutant : « C'est la première fois dans l'histoire de la Pologne qu'un citoyen polonais est empêché de regagner son pays, sans même que cette décision ne soit étayée par la moindre tentative de justification juridique ».

(1) Je rentre au pays, Calmann Lévy (voir le Monde du 26 janvier).

### Le premier « banni » ?

Ce qui vient de lui arriver, « Sewek » Blumsztajn se refusait à l'envisager. Il s'imaginait sans mal être conduit directement de l'aéroport à la prison, et bien sûr, autre hypothèse, il rêvait déjà de l'accueil que lui feraient ses amis. Mais l'expulsion immédiate, sans tambour ni trompette, il ne voulait pas y croire : « Ce n'est pas ns la tradition polonaise, c'est un procédé soviétique. »

C'est pourtant cette solution, la plus simple pour elles, qu'ont choisie les autorités de Varsovie. Cette issue est aussi la plus blessante pour l'intéressé, pas seulement parce qu'il s'est retrouvé, choque, à Orly quelques heures à peina après y avoir reçu les edieux de grandes stars do cinéma – et du syndicalisme – français. Mais surtout parce que Blumsztain aime passionnément son pays et qu'il refusait de de-

Son sort n'est peut-être pas définitivement scellé. Son refoulement a été présenté comme une mesure purement administrative, on ne lui a pas clairement signifié qu'il était indésirabla en Pologne, et il lui est théoriquement toujours loisible de demander un nouveau passeport au consulat de Pologne à Paris. A-t-on seulement voulu lui faire comprendre qu'il avait eu bien tort de déclarer avant son départ d'Orly : « La Pologne n'est pas la propriété de Jaruzelski » ? Qu'il

avec l'actuel « propriétaire » ? L'autre éventualité - que ca refoulement ne soit das una simple solution d'attente, mais une décision définitive, serait beau-

coup plus grave.

Certains dirigeants de Varsovie, on le sait, caressent depuis longtemps l'idée d'un « bannissement » - qui leur permettrait de se débarrasser sans drame des opposents les plus gênents. Dès 1983, le ministre de l'intérieur, le général Kiszczak, avait essayé en vain de convaincre certains dirigeants du KOR et de Solidarité, alors emprisonnés, de « choisir » l'exil.

Leur rafus catégorique

contraignit finalement le pouvoir à se résoudre à une simple ampistie, en juillet dernier. Vint alors à la surface un vaque projet de loi sur le « bannissement », .qui, cette fois, ne donnerait plus à ses victimes aucune liberté de décision. L'affaire suscita des réactions indignées, en particulier de la part de la hiérarchie de l'Eglise, et sembla faire long feu. Mais, visiblement, cette idée, mise en application deouis belle lurette par les Soviétiques (et accessoirement par le général Pinochet), continue à trotter dans la tête de certains responsables à Varsovie. Auraient-ils choisi Blumsztajn pour un nouveau coup d'essai?

JAN KRAUZE

### Portugal

### La démission du président du Parti social-démocrate affaiblit la coalition gouvernementale

De notre correspondant

ion politique des nion de la commis sociaux-démocrates qui a en lieu à Lisbonne, le mardi 5 février, M. Carlos Mota Pinto a donné sa démission de président du parti, afin de ne pas - perturber la stabilité nentale ». Il o néanmoins gouvernementale ». Il o néanmoins décidé de conserver, provisoirement au moins, ses fonctions de numéro deux du gouvernement et de minis-tre de la défense.

Pour expliquer soo geste,

Mora Pinto o visoureusement dé-M. Mota Pinto o vigoureusement dé-noncé les « minorités » qui, dans son parti, n'ont jamais cessé de l'atta-quer, souvent bassement, depuis qu'il a assumé ses fonctions au PSD en mars 1983.

Quelques heures plus tard, des té-légrammes de solidarité affluaient an siège du parti, et plusieurs fédé-rations sociales-démocrates exigesient son retour. C'est donc dans un climat de grande tension que le conseil national du PSD doit se réu-Pinto chercherait, assure-t-on, à pro-voquer la convocation d'un congrès extraordinaire pour avril, dans l'es-poir d'y conquérir une majorité plus

Cet affrontement risque d'avoir des répercussions sur la coalition gouvernementale Parti socialiste-PSD, déjà affaiblie par des crises

successives. Il a pour origine le démocrates à l'élection présiden-tielle prévue pour décembre prochain. Lors du dernier congrès du parti, une forte majorité de délégués s'étaient prononcés pour un candidat « civil et, de préférence, membre du PSD »; il devait être choisi au début de l'année 1985. Or M. Mota Pinto a discrètement entamé des négociations avec un militaire, le géné-ral Firmino Miguel, chef d'état-major adjoint de l'armée de terre. D'autre part, il se serait engagé au-près du premier ministre, M. Mario Sosrès, qui, vraisemblablement, se présentera au nom du PS, à retarder au maximum la désignation offi-cielle du candidat du PSD. De telles tractations ont inévitablement tendu les relations entre les dirigeants

sociaux-démocrates.
Face à la contestation, dont il était l'objet, M. Mota Pinto a décidé de jouer son va-tout. Il a, le 3 fé-vrier, abandonné soudain une réu-nion du conseil national qui se tenait à Porto, après qu'une motion de confiance qu'il avait introduite n'eut raçu l'approbation que de trente-buit conseillers, trente-six se manifestant contre. C'est là une marge que M. Mota Pinto a considéré comme beaucoup trop faible.

JOSE REBELO.

### URSS

### Le caricaturiste Syssoïev doit être prochainement libéré

De notre correspondant

Moscou. - Le dessinateur satirique Viatcheslav Syssoïev, condamné à deux ans de détention pour ses caricatures de la vie quotidienne soviétique, jugées « pornographiques », devait être libéré, samedi 9 février, da camp situé à environ 140 kilomètres d'Arkhangelsk, près du cercle polaire, où il a fini de purger sa peine, a-t-on appris ce mercredi 6 février, à Moscou. Il serait en relative

Agé de quarante sept ans, le dessinateur satirique est davantage comu du public occidental que de ses concitoyens. Ses caricatures n'ont, en effet, jamais été publiées officiellement en URSS, même si elles ont circulé sous le manteau au début des années 80.

Syssolev a créé un univers bien à iui, dans lequel les orateurs officiels sont souvent culs-de-jatte, où règne l'obsession du saucisson et où les êtres humains ont la tête carrée. Il fut rapidement la bête noire du KGB. Il se cacha pendant quatre ans à la campagne, dans les environs de Moscou. C'est la qu'il est devenu à la fois écrivain et croyant. Il avait été arrêté le 8 février 1983.

# **AMÉRIQUES**

### Les Etats-Unis entendent poursuivre et renforcer leur assistance militaire en Amérique centrale

De notre correspondant

les Etats-Unis.

1985, sur un régime civil, ce tour-

nant aurait pour effet - s'il était ac-

cepté par le Congrès - de créer en-

tre les frontières sud du Mexique et

nord du Nicaragua une « chaîne »

d'armées nationales soutenues par

Parallèlement à ces aides officielles, le gouvernement Reagan

veut encore tenter de convaincre les

sénateurs et les représentants d'ou-

vrir de nonvean les vannes de l'aide

dite « secrète » oux mouvements de

lotte armée contre le gouvernement

sandiniste. Actuellement, les fonds pour les *contras* sont bloqués par le Congrès depuis bientôt un an, mais

M. Reagan et M. Shultz ont multi-

plié ces dernières semaines les décla-rations sur la nécessité d'aider, « par une voie ou par une autre, ceux qui

Washington - Les propositions d'aide à l'étranger dans le projet de budget de M. Reagan pour l'année fiscale 1986 (1) marquent une octte volonté de poursuite de l'effort militaire des États-Unis en Amérique

Alors que l'ampleur du déficit bodgétaire a cooduit la Maisoo Blanche à demander au Congrès une réduction importante de pratique-ment toutes les dépenses autres que celles du Pentagone, l'austérité o affecte pas les pays centre-américains amis». Le Honduras, dont la frontière sud borde sur toute sa longueur LES CELLULES A NOYAU

par L. Margulis et D. Sagan

LE QUARKONIUM

por J.M. Richard et A. Martin le Nicaragua sandiniste, devrait ainsi recevoir 231 millions de dol-lars, tandis que le Salvador, où la guérilla est dénoncée à Washington comme « un élément d'une entre-prise de déstabilisation soviétocubaine dans la région -, devrait, hi, se voir allouer 483,4 millions de dollars contre 473,6 cette année.

Cette augmentation reste relative-ment modeste, mais des demandes LES PREMIERS GRANDS SINGES par M. Hidderd de crédits supplémentaires pour-raient être avancées dans les prochains mois si le gouvernement de M. Duarte faisait face, comme le craint l'administration américaine, à une trop forte pression, tant de la guérilla de gauche que de l'extrême droite, qui relève la tête.

Le Guatemala, enfin, devrait bé-néficier de 35,3 millions de dollars LA CIVILISATION
DE L'INDUS au seul titre de l'assistance militaire - une somme très importante an re-gard des 300 000 dollars reçus cette année par un pays où le respect des droits de l'homme est suffissument douteux pour que l'aide américaine ait uniquement été civile de 1977 à 1984. Justifié par la perspective

> -L'AUSTRALIE-Vent évincer la France de l'océan Pacifique, ce n'est un secret pour personne. Si le gouvernement australien approuve le plan indépendance-association, c'est la preuve qu'il conduit droit à l'éviction de la France de l'existique, car anom pays n'a jamusis respecté les accords signés avant l'indépendance. La Nouvelle-Calèdonie ne pent que rester dans la République, car rait ne peut nier de droit des peuples à dispuser d'est-mêmes dans une démoncratie, voir le livre: LA FRANCE & SUPERPUISSANCE de François de Prenil (356 pages, 70 F franco) 49560 NUELL-SUR-LAYON

nomique à la sécurité ;

Congres par le gouvernement Reagam.

Celui-ci entend allouer au Soudan une aide de près de 254 millions de dollars pour l'exercice fiscai qui consnessers le 1º octobre
1985. Sur cette somme, 59 millions
doivent être consacrés à l'aide miltaire et 115 millions à l'ensistance
économique, à la sécurité, le reste
dorant être consacrés à l'aide au
dévaloppement et à l'ansistance allmentaire. Pour l'exercice fiscal en
cours, l'aide américaine au Soudan
(économique et militaire) est de
269 millions de dollars.

Outre le Soudau, les principaux

SOMALIE: 115 millio

d'une élection présidentielle qui résistent directement, sur le terrain, pourrait déboucher, en octobre aux empiétements géopolitiques soviétiques ». L'une des options envisagées se-

rait donc de susciter une unification - depuis longtemps souhaitée par Washington - des différentes orga-nisations de guérilla antisandiniste et de leur fournir ensuite une assistance qui, au lieu d'être secrète et militaire, scrait ouverte et . humaniprincipe à secourir les réfugiés et les familles des « combattants de la liberté - vivant au Honduras.

Une formule de ce type aurait l'avantage de recueillir sans doute l'assentiment des responsables répu-blicains du Sénat qui veulent que soit respectées en cette affaire les lois américaines interdisant toute tentative de renverser par la force un gouvernement avec lequel les

Etats-Unis entretiennent des relations diplomatiques. Elle pourrait aussi, mais c'est plus douteux, être acceptée par une partie au moins des démocrates qui contrôlent la Chambre des représentants.

L'objectif de la politique centre-américaioc de M. Reagan reste d'éliminer tout développement révolutionnaire dans la région et d'inciter les sandinistes à un partage do pouvoir assez large pour qu'ils ne l'exercent plus. L'austérité ne saurait cotraver ce dessein, oussi constant, depuis 1981, que la volonté de renforcer, face à l'URSS, la puissance militaire des Etats-Unis.

BERNARD GUETTA.

(1) L'année fiscale s'ouvre au 1º octobre précédant le début de l'année ci-vile concernée.

### M. MEESE PROCHAINEMENT CONFIRMÉ PAR LE SÉNAT AU POSTE D'ATTORNEY GÉ-

Washington (AFP). — La commission judiciaire da Sénat a approuvé le mardi 5 janvier la nomination de M. Edwin Meese comme attorney général (ministre de la jus-tice). Aucien conseiller du prési-dent, M. Meese avait été choisi par M. Reagan pour occuper les fonc-tions d'attorney général en janvier 1984, mais sa nomination devait, comme il est de règle, être soumise à l'acceptation d'une commission du Sénat, puis du Sénat tout entier. Le vote en faveur de M. Meese par douze voix contre six constitue une forte opposition, la contume étant une acceptation à l'unanimité. Les dix membres républicains de la commission out voté pour et parmi les démocrates quatre ont voté contre.

M. Meese succédera, si le Sénat en séance plénière adopte le vote de la commission, à M. William French Smith, ancien avocat personnel de M. Reagan, qui a choisi de démissionner de son poste pour reprendre la direction de son cabinet de Los

# L'aide américaine à l'Afrique

Le Soudan est le principal béné-ficiaire en Afrique (Egypte mise à part) de l'aide américaine à l'étran-ger telle qu'elle figure dans le pro-jet de badget pour l'exercice fiscal 1986 présenté, landi 4 février, au Cougrès par le gouvernement Ren-con

vants:

MAROC: 138 millions de dol-lars, dont 50 millions de crédits à curactère militaire et 22 millions desistance économique à la sécu-

LIBERIA: 88 millions de doi-lars, dont 48 millions d'aide écono-migne à la sécurité ;

mique à la sécurité;

ZARE: 47 milions de dollars dont 41 milions d'assistance pure ment économique; SENEGAL : 50 millions de doliars, dont 30 millions d'aide écono-mique et 15 millions d'aidestance one à la sécurité :

MOZAMBIQUE: 30 millions de dollars, dont 15 millions d'assis-tance économique à la sécurité et 3 millions d'aide militaire; miscous d'aute mantaire; ZIMBABWE: 28 millions de ollars, dont 15 millions d'aide conounique à la sécurité et 13 mil-ous d'aide au développement.



### président crate affaiblit nementale

mdant

ssives. Il a pour origine le du candidat des sociaus du candidat des sociaus crates à l'élection président prévue pour décembre pu une forte majorité de délégué au prononcés pour un candidat et, de préférence, membre de l'année 1985. Or M. Mou a discrètement entané des sé ions avec un militaire, le géai irmino Miguel, chef d'est adjoint de l'armée de ten re part, il se serait engagé au premier ministre, M. Mans s, qui, vraisemblablement se neura au nom du PS, à retader aximom la désignation offidu candidat du PSD. De teles tions ont inévitablement tenda lations entre les dirigeaus se democrates.

a-démocrates.

c. à la contestation, dont il objet, M. Mota Pinto a décide ter son va-tout. Il a, le 3 fit abandonné soudain une rée u conseil national qui se tenin to, après qu'une motion de noe qu'il avait introduite a'en l'approbation que de treut-onseillers, trente-six se manit, contre. C'est là une marge d. Mota Pinto a considéré a beaucoup trop faible. s beaucoup trop faible. JOSÉ REBELO.

### Syssoïev ment libéré

ndant

en effet, jamais été publiés liement en URSS, même s at circulé sous le manteau au des aunées 80. softey à créé un univers bien à se lequel les orateurs officiels payent culs-de-jatte, où rèpa sion du saucisson et où les annaires ont la tête carrée, le prédentant le bête par le le carrèe le prédentant le bête par le carrèe le ca pidement la bête noire de Il se cacha pendant quatre a campagne, dans les environs samin. C'est là qu'il est deven la confront et croyant. Il avait coche à février 1983.

D. Dh.

Inis entretiennent des relatipionnatiques. Elle pournis mais c'est plus douteux, être par une partie au mois insocrates qui contrôten la re des représentants. re des représentants.

re des représentants.

jectif de la politique cente aine de M. Reagan reste ner tout développement réve aire dans la région et d'increasandinistes à un partage de assez large pour qu'ils de net plus. L'austérité ne sant raver ce dessein, aussit, depuis 1981, que la voir renforcer, face à l'URSS, la ce militaire des Etats-Unis.

RERNARD GUETTA. BERNARD GUETTA

l'année fiscale s'ouvre au l'année de feddant le début de l'année de seraée.

### ESE PROCHAINEMENT FIRMÉ PAR LE SÉNAT OSTE D'ATTORNEY GE L.

ington (AFP). La comjudiciaire du Sénat a ape-mardi S janvier la nominaM. Edwin Meese commigénéral (ministre de la jusincien conseiller du présincien conseiller du présincien conseiller du présincien conseiller du présincien pour occuper les forcgan pour occuper les forcgan pour occuper les forcintorney général en janvai
i est de règle, être soumis à
i est de règle, être soumis à
inic du Sénat tout entier. La
fayeur de M. Meese par
inx-contre six constine une
position, la courume étal
spiation à l'unanimité. La
spiation à l'unanimité.
La
spiation à l'unanimité.
La
spiation à l'unanimité.
La
spiation à l'unanimité.
La
spiation à l'unanimité.
La
spianière adopte le voit de
présière de la conle présière

± 2° €



# PROCHE-ORIENT

### LE PROBLÈME DU RETRAIT ISRAÉLIEN DU SUD DU LIBAN

### Jérusalem estime que les Libanais jouent avec le feu

Jérusalem. - - Pourquoi les Libanais jouent-ils avec le feu? > Cette inquiétude d'un éditorialiste résume assez bien la perplexité misoucieuse, mi-résignée, ressentie à Jérusalem moins de deux semaines avant l'achèvement de la première phase du retrait israélien.

Vue d'ici, l'intransigeance libanaise, telle qu'elle est apparue lors de la négociation de Nakonra, prouve, s'il en était besoin, à quel point le gouvernement Karamé reste inféodé à la Syrie. Les dirigeants de Beyrouth, ajoute-t-on, préférent dre le risque d'une guerre civile au Liban du Sud plutôt que favori-ser une relève tirdonnée ayant les faveurs de la communauté internationale, mais pas celles de Damas. « Les Libanais ont perdu mutê indéance . constatait récemment

Les Israéliens sont évidemment bien placés pour redouter le pire après leur départ, le 18 février, de la région de Saïda. Mieux que d'autres, ils connaissent les foyers où peut se railumer la gnerre confes-sionnelle. Il y a d'abord l'Iklim-El-Kharroub, juste au nord de la rivière Awali, où druzes et maronites jouent du canon depuis longtemps. Il y a le port de Saïda, objet de convoitises entre chrétiens, milices sunnites et chites d'Amal.

ll y a aussi les camps d'Ein-El-Helweb et Mich-Mich où plus de treme mille réfugiés palestiniens dont mille deux cents anciens détenus de la prison d'Ansar - craichiites. Il v a encore le chapelet de villages chrétiens eutre Salda et Jezzine dont certains apprécient la tu-telle israélienne. Ici et là, l'beure des inévitables règlements de compte a

Une bonne douzaine de Libanais de toutes confessions et quelques Pa-lestiniens d'Ein-El-Helweh, accusés de collaboration avec la puissance occupante, sont déjà tombés sous les balles de « justiciers » anonymes. Des tracts comportant des « listes noires » invitent les autres à décam per. Les plus sages ont trouvé refuge à Beyrouth ou s'apprêtent à gagner la frange frontalière contrôlée par l'Armée du Liban du Sud (ALS). voir moral en protégeant ses - amis

Echaudé par l'évacuation baclée du Chouf, qui, en provoquant des massaeres en chaîne en septembre 1983, lui avait valu un blame mérité. l'Etat hébren tient à éviter une unuvelle méprise sanglante. En donnant à l'armée libanaise un délai de cino semaines pour assurer la relève - avec l'appul des «cas-ques bleus» de la FINUL - dans une région représentant 5 % du territoire national, Jerusalom estime s'être conduit cette fois de manière responsable. En emmenant dans ses fourgons les soldats de l'ALS et en se repliant avec méthode, l'armée israélienne pense favoriser une transiDe notre correspondant

D'où le sentiment ici d'avoir fait, ces dernières semaines, le maximum pour faciliter lu tâche future des Li-banais, même si l'on n'avait en fait pas d'autre choix. « Israel n renoncé tour à tour aux trois conditions qu'il posait à son retrait, souliene M. Pérès: l'exigence d'un repli sy-rien simultàné, l'avènement à Bey-routh d'un régime ami, le redéploiement de la FINUL dans les zones évacuées - Peu importe si Damas ure gloire d'avoir contraint Jérusalem à ces reculades niccessives. • Que les Syriets interprétent notre départ comme ils veulent, ajoute le mier ministre. Aucuh soldat ne ioit plus mourir au Liban >

D'où aussi l'indignation un peu lasse que suscitent les lourds soupcons émis à Beyrouth. Israel met sur le compte d'une rhétorique de l'impuissance les discours libanais l'accusent de préparer un mauvais conp. de favoriser les troubles, voire d'ar mer la main des assassins (comme lurs du récent attentat enntrn M. Moustapha Saad, le dirigeant sunnite de Salda). Bref, si les Israéliens sont inquiets, ils n'ont pas, nble-t-il, mauvaise conscien

### La main de Damas

Pour MM. Pérès et Rabin - son ministre de la défense, - la Syrie a délibérément torpillé la négociation de Nakoura en exigeant d'eux, via Beyrouth, un calendrier précis por-tant sur les trois étapes du retrait, autrement dit la seule condinon qu'ils ne pouvaient satisfaire sans braquer leurs partenaires du Likoud et conrir le risque d'une crise gou-

Les diriggants travaillistes out fait un geste en indiquant aux Libanais

que les deux dernières phases du repli auraient lieu, au plus tard, en avril et octobre. Mais ces apaisements a avaient aucune chance d'amadouer leurs interlocuteurs des lors que ceux-ci tenzient un alibi

pour saborder les entretiens. Israel voit d'autant plus la main de Damas dans cette affaire que Beyrouth paguit pas Trop mal ac-cueilli l'annonce officielle du retrait. A la mi-janviers de l'oban semblait assez satisfait. Après les pourparlers de Nakoura, Beyrouth avait même levé son opposition de principe à un redéploiement des casques bleus

redéploiement des casques bleus (le Monde du 24 janvier).

Mais il fallut vite déchanter. La balle, qu'on croyait dans le camp libanais, se trouveit en fait, dans le camp syrièn, dont elle n'est jamais revenue. Et le secrétaire général adjoint de l'ONU, M. Brian Urquhart, qui avait cre 3 ses chances de succès, dut remiser son optimisme décu. Aujourd'hui, chatun a fait son denil de Nakoura. denil de Nakoura.

Israel répond aux soupcons en souligant tout émplement qu'un retrait sans accroc sert ses intérèts car une ète de désordre ne pourrait que favoriser le renforcement de ses adversaires palestiniens ou chittes. La présence de la FINUL autour des camp de réfugiés, souhaitée aussi bien par M. Arafat que par Jérusa-lem, limiterait les risques, pense-t-on ici, d'un retour en force de l'OLP au

En attendant, le compte à rebours se poursuit et, du côté de Saïda, l'heure de vérité approche. Les bull-dozers de l'armée israélienne unt démantelé les derniers avant-postes fortifiés et comblé les tranchées. La \*ligne Awali» – qui marquait le \*front \* depuis dix-sept mois ~ n'existe plus que sur les cartes

J.-P. LANGELLIER.

### Israël accuse la Jordanie d'être directement responsable du regain de tension en Cisiordanie et à Gaza

Le ministre Israélien de la défense, M. Itzhak Rabin, au lende-main d'un attentat qui a couté la vio à un soldat israélien à Ramallah, en Cisjordanie. a accusé mardi 5 février la Jordanie d'être directement responsable du brusque regain de tension dans les territoires occupés de Cisjordanie et de Caza.

. Amman est devenue le centre des activités terroristes ., a déclaré M. Shamir à la tribune de la Knesset. L'armée « fern taut san possible pour empêcher les attentats de l'OLP », a t-il ajouté.

de l'armée, le général Mosbe Lévy, a estimé mutile d'accroître les effectifs pour assurer l'ordre dans ces re-gions. Il a indiqué que mille neuf cent sept atteintes à l'ordre pu-blic, dant deux cent suixantedix-sept attentats un tentatives d'at-tentats, avaient été signalées au cours des dix derniers mois dans les territoires occupés, affirmant que

« ces statistiques refletent une baisse progressive très nette des in-cidents » au cours des trois dernières années. Il a cependant noté une re-crudescence des atteintes à l'ordre public à la fin janvier et au début fé-

vrier de cette année. Ce point de vue est rejeté par les représentants de la droite israé-lienne, qui exigent « l'indoption d'urgence d'une politique de polgne de fer contre les fauteurs de truu-

Le premier ministre israellen, M. Shimon Pérès, s'est déclaré en outre dèçu par le peu d'écha que rencontrent en Egypte, selon lui, les efforts du gouvernement pour amé-liorer les relations entre les deux

pays.

Dans une interview publiée mardi par le New York Times, qui constitue, selon le journal, la première critique publique du président Hosni Maubatak de la part de M. Pérès, celui-ci ajoute : « Je souhaite que [l'Egypte] aille un peu plus loin qu'elle ne le fait actuellement » en direction d'Israèl. Il souligne que, si l'attitude de l'Egypte envers son pays se prolongeait, « les forces œuvrant pour in paix » en Israèl pourraient se décourager.

raient se décourager. Répundant apparemment aux propos de M. Pérès, le président égyptien Moubarak a déclaré qu'il n'était « pas satisfait de l'effort fait par Israèl en faveur de l'établissement de la paix au Proche-Orient « et a demandé au gouvernement de Jérusalem de faire preuve d'« une plus grande sounlesse » au Suiet du plus grande souplesse » au sujet du problème de l'enelave de Taba dans le Sinal. – (AFP.)

### M. EZER WEIZMAN SE DÈCLARE DISPOSÉ **A RENCONTRER** YASSER ARAFAT

A CERTAINES CONDITIONS L'ancien ministre de la défense M. Ezer Weizman, s'est déclaré prêt à rencoutrer Yasser Arafat « si calai-ci reconnaît au préniable l'exis-tence de l'Etat d'Israël ».

tence de l'Etat d'Israèl ».

Dans une interview publike par Haaretz, et citée par l'Agence Télégraphique juive, M. Weizman, ministre sans portefeuille, chargé des questions spéciales, a précisé : « Je suis prêt à parier de coexistence avec Arafat ou tout autre dirigeaut palestinien représentatif qui admettrait explicitement les résolutions 242 et 338 du Conseil de sécurité des Nations unles. »

Ces deux résolutions stipulent no-tamment le droit de tous les Etats de la réglop à vivre à l'intérieur de fron-tières sures et traitent de la question palestinieme en tant que problème de réfugies. M. Weizman, jadis membre du Likoud et ministre de la défense de l'ancien premier ministre Menahem Begin, fut l'un des princi-paux artissus des accords invaélo-égyptiens de Camp David. Ces deux résolutions stimule

• Dix soldats israéllens ont été blessés mardi soir par l'explosion d'une bombe au passage d'un convoi près de la localité de Bourj-el-Chemali, à l'est de Tyr, dans le el-Chemali, à l'est de Tyr, dans le sud du Liban. – (AFP.)

### Liban

### L'EFFONDREMENT DE LA LIVRE

## « Allons-nous perdre aussi la guerre économique ? »

Beyrouth. - Le Liban assiste avec consternation à l'effondrement de sa mounaie. En perdant, le lundi 4 février, 15 % de sa valeur par rapport un dollar, après uvoir reculé de 5 à 10 % par jour au fil de la semaine précèdente, la devise libanaise a établi un triste record, dépassant par la rapidité de sa chute les monnaies les plus ma-lades, dont le cruzeiro brésilien et

Au lendemain d'un - lundi noir de la Bourse de Beyrouth qui avait vu un recul, sans précédent pour une seule journée, de près de 2 li-vres dans la parité avec le dollar, on en était, mardi 5 février, à échanger la monnaie américaine contre 13,75 livres libenaises.

Pour arrêter cette dégringolade le Liban a demandé 500 millions de dollars d'aide à l'Arabie saondite, qui, ayant donné un accord de principe, exigerait en garantie une partie des réserves en or de la Banque centrale. Exigence u priori dangereuse. Après avoir annoncé que l'aide saondienne - qui ne serait finalement qu'un prêt - était acquise, les médias phalangistes proches du pouvoir laissent maintenant prévoir une visite à ce propos du président Gemayel à Ryad. L'issue des tractations u'est donc

Pour redonner confiance au pu-blic, les responsables jongient avec es chiffres, en annonçant péremptoirement que la balance des paie ments a enregistré un « excédent de 100 millions de dollars » en janvier 1985 – ce que l'on ne pent encore savoir – et en suggénant que la converture de la monnaie augmente: 44 milliards de livres un jour, 49 le lendemain. Résultat flatteur, mais qui va de soi puisqu'on exprime en livres libanaises fondantes des réserves en or et en devises étrangères. Chacun le sait ici, la couverture en termes réels, tout en demourant exceptionnelle par rapport à la masse monétaire, se réduit inexorablement. D'ailleurs, le public se montre incrédule, comme le prouve l'actuelle ruce sur les produits alimentaires et le petit équipement, ruce sans précédent même jorsqu'il s'agissait de constituer des stocks de ravitaillement aux pires moments de la guerre. « A quel taux n clôturé le concombre ? » est la plaisanterie favorite des Libanais ces jours-ci. Si la hausse des prix est déjà vive. elle n'atteint cependant pas encore le sythme de celle du dollar et devrait donc, en toute logique, s'accélerer. C'est pourquoi les consom-mateurs anticipent leurs achats.

Naguère abjet de fierté, la belle résistance de la livre à un conflit interminable a fini par s'effondrer. Le dollar valait, en 1974, 2,30 LL et avait augmenté de 0,13 LL seulement en un an durant la pre-

mière année de guerre (1975), 0,50 en 1976, 0,07 en 1977. Il

En juin 1982, durant l'invasion israfilienne, la monnaie avait at-teint sa plus basse valeur et l'on changeait 5,31 livres contre l dol-lar. Puis, la même année, des qu'un espoir de paix – hélas illusoire! — était apparu, la livre s'était ressaisie, le dollar ne valent plus que 3,77 LL. Pour la seule période du 28 janvier au 4 février derniers, il a renchéri de 4 livres, atteignant le taux recurd de 15.10 LL le . hundi noir ».

### Trop d'échecs

La cause fondamentale de cette ebute de la monnaie est simple : les Libanais perdent confiauce dans leur pays. Plus rien ne va. Pis : il leur semble que rien ne peut plus aller. Les plans de sécu-rité, les retrouvailles intercommunautaires, notamment an sein d'un gouvernement dit «d'union nationale», la reprise en main par l'Etat des ports, source principale des re-venus du Ttrésor : tout échone lamentablement. Même le retrait des forces d'occupation israéliennes du Liban du Sud pose plus de problèmes qu'il u'en résout.

Les conséguences de cet état d'esprit se lisent dans les chiffres. Ainsi les rapatriements de fonds des émigrés libanais – individus et entreprises, - principalement ceux du Golfe, sont tombés de 150 millions de dollars par mois à moins du tiers. Essentiellement, certes, on tiers. Essemeuement, certes, parce que le Golfe est en récession. Mais aussi parce que beaucoup de ces émigréa, désespérant du Liban, ont appelé leurs familles à leurs. côtés et ne transfèrent donct plus une part de leurs revenus.

La converture or et « réserves en devises » s'en est trouvé amputée d'un de ses deux fondements ; les devises. La Banque du Liban pré-tend aujourd'hui détenir 500 millions de dullars. Selon d'autres sources, ces réserves sont tombées au-dessous de 300 millions. Il n'est pas impossible que l'institut d'émis-sion ait racheté des dollars durant le court intervalle d'octobrenovembre 1984 où la livre était remontée, Quoi qu'il en soit, il ne reste plus beaucoup de devises en caisse, en comparaison de l'inamovible couverture de 2 milliards de dollars de naguere, or non compris.

Par ailleurs, - l'argent des Palestiniens a dispara avec eux. Il a représenté, la dernière année (1982) euviron 700 millions de dollars, soit près de 60 millions par mois, d'argent frais injecté sur le

• Les quatre Britanniques dé-tenus en Libye sont libérés. - Dé-tenus depuis près de neuf mois, les quatre bommes ont été libérés le britannique BBC. Ils ont été libérés à la suite de votes largement majoritaires des - Congrès de base -, assortis de conditions d'ordre général avant trait à l'amélioration des relations entre la Grande-Bretagne et la Libye. - (AFP.)

### marché libanais, sans sortie de biens en contrepartie. Plus généra-De notre correspondant lement, la guerre était source de rentrées en devises; elle est deve-nue source de lourdes dépenses. n'avait pas bougé en 1978 pour nue source de lources un pour renchérir de 0.25 LL en 1979, 0,40 Les bailleurs de fonds et d'argent aux diverses factions (Irak, Syrie, Libye, Israel, pour ne citer que les

prix fort et un comptant (900 mil-lions à 1 milliard de dollars). aux Etats-Unis. L'aide arabe, certes faible -600 millions de dollars versés sur les 2 milliards promis en 1979 n'en constituait pas moins un appoint utile puisqu'elle consistait en dons: Elle est désormais presque inexistante. Or les exportations industrielles et agricoles sont fortement perturbées par le morcelle-ment du territoire et les difficultés

> Du fait de l'addition de tous ces facteurs, la balance des paiements est deveune fortement déficitaire (900 millions en 1982 et 1,3 milliard en 1983) alors qu'elle. était excédentaire aux pires moments de la guerre.

de communication qui en décou-

principaux) se sont évaporés. A l'opposé, le gouvernement libenais a équipé en 1982-83 son armée, au

### Un « clivage monétaire ».

An mince chapitre des consolations, on peut relever que la ré-serve d'or est intacte (22 millions d'onces, soit près de 3 milliards de dollars) et que le Liban n'a prati-quement pas de dette extérieure.

Un indice particulièrement in-quiétant vient toutesois d'apparaître dans la crise monétaire : le clivage entre les deux Beyrouths, qui s'appliquait à tout, sauf à l'argent - « les Libanais savent très bien se retrouver sur ce point », disait-on — a atteint cet ultime bastion unitaire. La commémuratiun du 6 février, date de la rébellion qui a éliminé de Beyrouth-Ouest l'autorité de l'Etat et du président Gemayel pour créer un nouvel équili-bre entre les « seigneurs de la guerre », tourne à l'épreuve de force sur le terrain de l'économie. Le secteur musulman accuse le secteur chrétien de « manipuler In monnaie et les prix ». Des tracts errculeut et des manifestations pourraient se dérouler. « Il n'y a pas une livre de l'Est et une livre de l'Ouest », disait, il y a quelques jours encure, lo chef d'Amal, M. Nabih Berri, mais cela risqu de n'etre bientôt plus vrai. Verrat-on des Libanais se battre aussi à propos de leur bien commun lo plus sacré : leur monnaic ? Ils auraient alors, après la guerre politique et communantaire, perdu la guerre économique.

LUCIEN GEORGE.

### **A TRAVERS** LE MONDE

### Afghanistan

• QUARANTE CIVILS AU-RAIENT ÉTÉ TUÉS A KAN-DAHAR. - Une quarantaine de civils au moins auraient été tués à la mitraillette le mois dernier dans un bazar de Kandahar (suid de l'Afghanistan) par un déta-chement soviétique, en repré-sailles à l'assassinat d'un cadre du Parti communiste par des maquisards, out rapporté mardi 5 février des sources diplomatiques occidentales, à New-Delhi et à Islamabad. - (AFP, AP).

### Chili

LE GOUVERNEMENT OR-DONNE L'ARRESTATION DE DIX DIRIGEANTS DU MDP. - Dix dirigeants du Mouvement démocratique populaire (MDP) ont été arrêtés le mardi 5 février. Cette organisation regroupe le Parti communiste, le Mouvement de la gauche tévolutionnaire (MIR) et un secteur dn Parti socialiste. Elle a été déclarée inconstitutionnelle la semaine

### République **Dominicaine**

VIOLENTES VIOLENTES ÉMEUTES CONTRE LA HAUSSE DES PRIX. - L'armée et la police dominicaines ont arrêté, le mardi 5 février, des responsables de gauche et des syndicalistes à la suite de manifestations contre la hausse des prix qui ont coûté la vie à deux prutestataires. Cos émeutes font suite à la décision du gouvernement d'augmenter les prix des produits de première nécessité d'environ 50 %. Une politique imposée on janvier par le FMI en préalable à l'octroi d'un pret-relais au pays.

# rence de presse relayée en direct de Tripoli par la chaîne de télévision **AFRIQUE**

libyennes lors d'une confé-

mardi 5 février, ont annonce les au-

### **Ethiopie**

### La famine est un « crime politique »

affirme l'Union des travailleurs de l'alimentation

De notre correspondante

des travailleurs de l'alimentation et des industries connexes (UITA), qui groupe cent quatre-vingt-six syn-dicats représentant deux millions deux cent mille membres, et qui a fait beaucoup parler d'elle lors de la lutte qu'elle a menée en faveur des ouvriers de coca-cola persécutés au Guatemala (le Monde du 28 jan-vier 1981 et du 25 avril 1984) vient de lancer un nouveau pavé dans la mare. Selon un texte distusé à Genève, siège de l'UITA: « La famine en Ethiopie, sur laquelle l'attention du monde entier n été attirée, n'est pas un désastre naturel : c'est un crime politique. - Tout en reconnaissant l'importance du phénomène naturei qu'est la sécheresse, l'UITA estime qua le DERG, gouvernement au pouvoir à Addis-Abeba. • a créé les conditions pour transformer un fléau en catastrophe . La raison principale en serait que, pour s'acquitter des dettes contractées pour acheter des armes destinées à ses opérations militaires contre les « re-belles », le régime éthiopien — qui devrait plus de 3 milliards de dollars à l'Uniun soviétique - a accordé la priorité aux cultures d'exportation, au détriment de la production des

Genève. - L'Union internationale denrées alimentaires de première nécessité pour la population. Au surplus, les bombardements au napalm des récoltes dans les territoires tenus par les mouvements nationaux de li-bération de l'Erythrée et du Tigré, l'incorporation des paysans dans l'armée et une réforme agraire mai organisée ont contribué à aggraver la pénurie alimentaire.

D'autres allégations de l'UITA sont tout aussi graves: pour 90%.
l'aide économique (selon les principales organisations bumanitaires qui
se dévouent en Ethiopie) — l'aide des pays de l'Est et des Etats producteurs de pétrole est insignifiante - serait détournée par le DERG. avant tout pour nourrir l'armée.

Les syndicats de l'alimentation demandent qu'un soutien alimentaire soit apporté dans les plus breis délais aux populations d'Erythrée et du Tigré. Ils estiment en outre que le mouvement nuvrier international doit exiger « le rétablissement de la démocratie et des droits de l'homme en Ethiopie, y compris le droit, aboli depuis décembre 1975, de former des syndicats libres ...

ISABELLE VICHNIAC.

en signe de solidarité avec la résistance du peuple iranien pour la paix et la liberté vendredi 8 févriar 1985, à 13 heuras de la Gare de l'Est à la place de la Bastille

Association des étudiants musulmans (AEM)

BP 49-75462 Paris Cedex 10

- (Publicité) -

IRAN

تظاهرات جهاني به مناسبت هفتة "حماسه موسى واشرف"

Appel à la manifestation

contre Khomeinv

pour la paix et la liberté

à l'occasion du 8 février

Le 8 février 1982, le Modjahed Moussa KHIABANI, suppléant de

M. Radjavi, le Modjahed Ashraf RABII (Radjavi) et dix-huit de

leurs compagnons sont tombés au champ d'honneur, après plu-

sieurs heures de résistance face à l'attaque des gardes de

A l'appel de M. Ali Zarkech, commandant de la résistance à

l'intérieur de l'Iran, les forces de la résistance commemoreront

cette journée historique par de vastes campagnes à l'échelle nationale, au cours d'une semaine intitulée « La semaine de

A la même occasion, et à l'initiative de l'Union des associationa des étudiants musulmans à l'étranger, des manifesta-

tions seront organisées à Paris et dans seize autres grandes

Participez à cette manifestation

Moussa Khiabani et d'Ashraf Rabii » (du 6 au 13 février).

Khomeiny à laur lieu de résidence.

villes du monde.

# politique

### LE XXVº CONGRÈS DU PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS

### M. Marchais dénonce la politique du gouvernement

€ depuis trois ans > (Suite de la première page.)

Es désignant pour cibles le Parti socialiste, le président de la Républi-que et les institutions de la Cin-quième République, M. Marchais ferme le porte à toute réédition de l'union de la gauche sonhaitée dans certaines fédérations novatrice. En refusant de relever la moindre po-tentialité dans la crise et dans son traisement depuis 1981, le serrétaire général va à l'encontre des idées ex-primées dans certaines conférences fédérales. La direction semble donc unit oris le mati d'un elimine dans avoir pris le parti d'un clivage dans les rangs du PCF. La séance du les rangs du PCF. La séance du congrès consacrée dimanche matin à l'élection de Comité central, se déroulera à huis clos, disposition depuis longtemps inédite au PCF (nos deruères éditions datées 6 février). Au surplus, dans une interview à l'Humanuté dimanche M. Gaston Plissonnier, membre du socrétariat du comité central souligne que les délégués doivent rayer sur la liste des candidats au Comité central les noms qui ne leur conviennent pas «. La direction paraît vouloir ainsi confier au congrès lui-même, massivement favorable à ses positions, la tâche d'éliminer du Comité central ceux qui l'ent critiquée ou central ceux qui l'ont critiquée ou qui se sont opposés à elle au cours des derniers mois. La tonalité du dé-bat sur le projet de résolution de-

# En commençant son intervention, M. Georges Marchais remarque: « Trois ans seulement ont suffi pour que l'espoir populaire, forgé au prix de tant d'années de durs combats

vrait montrer jusqu'où vont les in-tentions de la direction à cet égard.

# avec eux le combat pour leurs revendications, pour des solutions nouvelles anticrise? -

M. Marchais explique que pen-dant longtemps « l'idéal du socia-lisme s'est identifié (...) à la pre-mière société socialistee qui s'édifiait, le socialisme soviétique », contre la droite, fasse place à une inquiétude, à un mécontentement parfois, à un désarroi grandis-sants - Après evoir axpliqué qu'une et que son parti a réagi trop tard sux travaux du vingtième congrès du Parti communistieme congrès du parti communiste de l'Union soviéti-que, a tardé dans l'analyse du stali-nismo et du culte de la personnalité. sants. - Après evoir axpliqué qu'une période était achevée et qu'une autre s'ouvrait, il souligne que dam la préparation du congrès, les militaets communistes unt eu « le moyen d'une discussion totalement démocratique où chacun et ebacune ont pu librement exposer et faire prévaloir son point de vue, où aucun

### Réponse à M. Juquin

Le secrétaire général invoque à la décharge du PC la Constitution de la V-République, qui s'institué - un régime quasi monarchique - et qui a obligé à la bipolarisation, et l'action du Parti socialiste et de M. Mitterrand. Il dit d'eux: - François Mitterrand et le Parti socialiste, après Ensequ out critique le susième Ins-Epinay, ont critiqué le système ins-titutionnel pour mieux l'utiliser et, titutionnel pour mieux l'utiliser et, une fois parvenus au pouvoir, en renforcer comme jamais le caractère antidémocratique, ils se sont faits l'écho de toutes les aspirations à la transformation de la société pour freiner les luttes, conduire la valonté de ehangement dans l'Impasse électarale et mener aujourd'hut une dure politique d'austérité et de ehônage. Ils se sont posés en garants de l'union de la gauche pour diviser et démobiliser le mouvement populaire et pour réduire l'influence du Parti communiste français.

La direction place le débat sur le terrain de la fidélité au parti

tous les niveaux « ne prétendent pas que leur action à été » en tous points et en toutes circonstances (...) «... Qui pourrait d'ailleurs dire autrement pour lui-même? «, ejouto-t-îl. M. Marchais poursuit : » Prétendre que la responsabilité des difficultés actuelles du mouvement populaire et du pays pourrait être imputée au Parti communiste, c'est raisonner comme si, dans la dernière période, nous avions été maîtres du jeu, comme si la vie politique ne nous avait pas impusé de multiples contraintes dont nous avans du tenir compe. La droite et le Parti socialiste nous ont accusés de memer une politique en zigzag, mais quand la réalité change, devons-nous faire comme si de rien n'était? » M. Massehais reconnaît qu'il y a «une différence entre ce que nous avons dit en 1981 pour expliquer notre participation au gouvernement et ce que nous disons depuis que nous l'avons quitté ». Mais, ajoute-t-îl, « est-ce que e'est nous qui avons décidé de nous éloigner de plus en plus, à partir de l'été 1982, des engagements que nous avions pris en commun avec le Parti socialiste? (...) Non, notre décision de participer au gouvernement, en juin 1981, était juste

Après cela, M. Georges Marchais répond nommément aux analyses de M. Pierre Juquin.

Lorsque celui-ci affirme que «la majorité de la direction sortante a écarté du projet l'autocritique de 1977-1984 ». le socrétaire général évoque la signature, le 1 décembre 1983, d'un accord PC-PS, destiné à vérifier le validité de l'union ; il estime qu'il y a cu « contradiction entre les orgagements et les actes du Parti socialiste ». Mais, observe-t-il, « ce que des millions de gens ont plutôt de l'union par socialiste ». reteru en définitive, e'est que les communistes étaient associés à la mise en œuvre d'une politique ullant à l'encontre des promesses

### ← Les mesures sociales de 1981 ont été annulées »

et sociale de la France, le secrétaire général déclore : « Depuis notre dernier congrès, tenu il y a trois ans, la situation de la France s'est grave-ment détériorée - Selon lui, « la ment détériorée - Sclon lui, - la plupart des mesures sociales décidées par le gouverneme - onquel participait le PCF - ont été peu à peu grignoiées puis annulées. - La crise. dit-il, est plus grave aujourd'hui qu'avant le changement de pouvoir il y a trois ans et demi (\_) La dette extérieure s'est considérablement alnurdie. En matière d'indépendance et de défense natio-

nale, le glissement européen et atlantique est de plus en plus mar-

Après avoir souligné que « les dif-ficultés que connaissent les pays socialistes n'ont rien à voir avec la crise des sociétés eapitalistes «. M. Marchais répond aux récentes affirmations du président de le Dépublique salon les poulles des attimations du president de le République selon lesquelles - les bons résultats arrivent - : - Comment ajouter foi à une telle promeste? demande M. Marchais. Ce constat optimiste néglige l'élèment essentiel qui permet d'établir un diagnostic sérieux de l'état de notre facture de l'état de notre écanamie : la situation de l'emploi.

Rappelant qu'en février 1982 le vingt-quatrième congrès du PCF indiquait dans sa résolution : « Il n'est mullement fatal que la struction présente engage le pays dans une expérience social-démocrate », il déclare : « Nous n'avons pas eu les moyens de nous y upposer. C'est une politique social-démocrate de gestion de la erise au profit du grand capital que le gouvernement dirigé par Pierre Mauroy, puis par Laurent Fabius, a choisie. « Rappelant qu'en février 1982 le rent Fabius, a choisie

Le secrétaire général désonce ensuite l'-immense campagne de propagande organisée « pout « ten-ter de convaincre notre peuple que la crise est fatale ».

### L'ère Marchais : la démarche brisée

Georges Marchais est entré en scène, mercredi matin 6 février, dans ce palais des sports de l'île des Vannes, à Saint-Ouen, où le Parti communista e pris l'habitude, depuis neur ans, de réunir ses congrès. Le premier de cette série, en février 1976, avait marqué l'apogée de le carrière du secrétaire général, en fonction alors depuis sept ans, en titre depuis quatre ans. Le vingt-deuxième congrès avait paru ouvrir, avec l'abandon de la notion de dictature du prolétariat, la dénonciation des attentes aux libertés dans les pays socialites, l'appel à l'union du peuole de France, une nouvelle période de l'histoire du communisme fran-

Ancré dans l'union de la gauche, mais ayant pris conscience des risques qu'elle comportait pour lui et des évolutions nécessaires pour parer au danger d'être transformé en force d'appoint, le PCF sembl changer à vue d'œil. Il se lançait, sous le direction d'une équipe rajeunie, à le conquête d'une opinion qui, au-delà même de la gauche, était moins hostile au PCF qu'elle ne l'avait jamais été. A preuve, un an plus tard, ces élections municipales qui donnaient des villes de tradition bourgeoise à des maires communistes.

L'union avait payé, certes, mais il ne fallait pas lâcher le proie pour l'ombre, le pouvoir d'Etat pour le pouvoir local. L'exemple italien était là pour montrer qu'un PC peut gérer des villes et des régions entières à la satisfaction générale, et être tenu en lisière du pouvoir ventable. Il fallait lutter pour ne pas être relégué su second rang d'une gauche qui n'avait jamais paru si près de la victoire. La suite est bien connue. Le terrain choisi per le PC pour engager la fer avec le PS fut l'actualisation du pro-gramme commun; M. Mitterrand tint bon. C'était perdu pour le gauche en 1978, mais, à plus long terme, la PS pouvait gagner e'il maîntenait le cap de l'union et laissait le PCF s'enfoncer dans le mau-vais rôle du diviseur. L'Afghanisten, le bulldazer de Vitry et quelques autres énormités ont fait

Georges Marchais aurait-il perdu et François Mitterrand gagné dès ce mois de septembre 1977 qui avait été celui de la rupture ? Rien n'est moins sûr. Ce qui l'est, en revanche, c'est que la direction du PCF a commencé de perdre à ca moment sa cohérence. Tout s'est passé comme si Georges Marchais ne pouvait êtra l'homme que d'une politique -- ce qui seralt à son honneur. - mais n'avait pas les ressources nécessaires pour le défendre larque la vent deveneit contraine et s'en leissait dépossé-

argument d'autorité n'a été

employé ».

Puis le secrétaire général du PCF
détaille ce qui s'est passé au cours
de la période politique dont il dit
qu'elle est schevée, reconnaissant

qu'il peut « paraitre paradoxal pour un parti qui, en trois ans, a subi deux sévères échecs électoraux, de tirer de cette expérience la conclu-

sion que sa stratégie es la bonne et qu'il lui faut l'approfondir «. Il reconnaît que le parti a tiré trop tard les conséquences de l'évolution des

réslités françaises. Il explique notamment que des les années 50, le

agrande bourgeoisie - a su s'edap-ter à l'évolution éconumique et sociologique, alors que le PCF ne le faisait pas. Mais pour lui, cela ne veut pas dire que le PCF e'e pas de

raisoe d'être : « Imaginans la France sans PC; sur quelle forma-tium politique les travailleurs pourraient-ils compter pour mener

Nul doute que le secrétaire général ait subi douloureusement l'expérience de son impuissance face eu PS et l'effroi de voir le. dynamique qu'il avait lancée lui échapper, Meis comment a-t-il pu croine qu'il pouvait, sens dommag pour lui-même et pour son parti, faire machine en amère, revenir impitoyablement sur des évolu-tions auxquelles son nom était attaché, fustiger les e intellectuels derrière leur bureau », affirmer qu'eucun autre point de vue que celui de la direction n'était recevable, proclamer e globelement positif » le « bilan » - libertés et économia confondues - de cas pays Fet at de catte U que dont il s'était lui-même tenu foigné deux ans auparavant ?

Jusqu'au congrès de février 1979, la direction du PCF est incapable d'imaginer autre chose qu'un repli sur des positions qu'elle avait elle-même rendues caduques. Quel fut alors le rôle auprès de Georges Marchais d'un Jean Kanapa ou d'un Charles Fiterman ? Quelle fut l'influence d'un Roland Leroy ou d'un Gaston Plissonnier ? Au prix d'un discrédit qui s'amorce dans l'opinion, le secrétaire général confirme son pouvoir sur le parti. Au congrès, Roland Leroy quitte le secrétariat, auquel accèdent deux fidèles de Georges Marchais : Gisèle Moreau et Maxime Gremetz.

### Une éclaircie .

Il semble, alors, pendant une courte période, que la secrétaire général ayant, non sans dégâts, fait franchir à son parti l'épreuve de le rupture avec le PS, cherche à repertir dans la voio qui avait été le sienne auparavant. Conformément à ce que Georges Marcheis avait ennoncé, il n'y s pas eu d'exclu-sions. Le secrétaire général es réconcille publiquement avec Jean Elleinstein, qui, un an plus tôt, était une cible privilégiée. On annonce la parution, sous la direction de Guy Hermier, nouveau responsable des intellectuels, d'un hebdomadaire ouvert au débat. Cette éclaircie, toutefois, ne dure pas au-delà de

Mais ('hebdomadaire Révolution ne correspond pas à l'ambition annoncée, L'affaire de la fédération

de Paris éclate au grand jour lorque l'encien premier secrétaire de la fédération, Henri Fiszbin, réélu au comité central, demande que la débat sur le politique qu'il avait menée dans la capitale solt porté devant les militants. Una rencontre avec le PS sur l'action commune dans les collectivités locales reste sans suite. En janvier 1980, le secrétaire général, en voyage à Moscou où il ne s'était pas rendu



depuis plusieurs années, approuve l'intervention soviétique en Afghanisten. C'est toute le politique de soviétique qui est jetée bas.

### Retour au ghetto

L'effet est désastreux pour le PCF, comme le prouvent les son-dages et les élections partielles. Pour certains, en effet, la démarche de Georges Marchaia parachève son retour eu e ghetto » dont le parti ételt earti dens les ennées 60. Pour d'eutres, l'affaire afghane révèle un lien entre la rupture de l'union de le gauche et le réalignement du PCF sur Moscou. Le secrétaire général, de nou-veau mis en cause en mars pour les

lacunes de sa biographie entre 1943 et 1947, semble s'enfermer dans une logique sectaire. Sa campagne pour l'élection présidentielle s'annance étroitement confinée dans le défense d'une sorte de camp retranché — seul contre tous les autres, - sans autre perspective que l'échec de François Mitterrand et l'affaiblissement du PS. Georges Marchais tient, devant des publics strictement militants, un discours qui la situe en marge de l'affrontement entre le candidat socialiste, porteur des espoirs de le gauche, et son président sortant menacé dans son propre camp. A le fin du meeting de Lille, huit jours tement avant le premier tour

le secrétaire général accuse une fatigue qui est le résultat de trois années d'épreuves autant que de la campagne électorale.

### Sauver les meubles »

L'échec est cinglant, Privé d'un quart de son électorat, le PCF ne peut que e'incliner devant un Francois Mitterrand qui e gagné la bataille de l'union. Georges Marchais vit l'une des semaines les plus dramatiques de sa vie. Il ne reste plus au PCF qu'à tenter de « sauver les meubles » aux élections législatives. Georges Mar-chais, qui se voit refuser par le président l'entrée du premier gouvernement d'union de la gau-che de l'histoire, se lance dans la nouvelle betaille de la participation au pouvoir, mais le confiance dont il disposait au sein de son parti Au fil des mois, et malgré les com-promis passés au vingt-quatrième congrès, en février 1982, la question de la succession est évoquée de plus en plus ouvertement.

De nouveau en première ligne — secrétaire général oblige — pour les élections européennes de juin 1984, Georges Marchais, bien qu'ayant fait figure sur să liste tous lea principeux responsables du parti, signe personnellement un nouveau recul, qui met le PCF au seuil de le marginalisation. Cette fois, le « contestation s s'exprime de façon inattendue au comité central réuni les 26 et 27 juin. Le seréteire générel, conveineu d'avoir affaire à une offensive le visent perennallement, sa détourne de ceux qui voudraient le voir prendre la tête d'une véritable modernisation du parti. C'est avec les adversaires de ces prétendus «liquidateurs» qu'il organise sa défense, tandis que, dans l'opinion des communistes mesurée par les sondeges, M. Charles Fiterman prend l'avantage sur le secrétaire

Silencieux dapuis plucisurs semeines, Georges Marchais e parlé mercredi matin devant un congrèe très mejariteirement acquis à ses positions, mais au sein duquel le plupart des délégués, à coup sûr, s'étaient posé su moins une fois la question du remplace ment du secrétaire général. e.Je suis heureux», disait un jour à la élévision, dans cette même salle, Georges Marchais, C'était il y s

PATRICK JARREAU.



Questions d'Actualités dirigée par Claude Glayman



**IVRE** 

# **économique**?

arché libanais, sans some le contrepartie. Plus the s baillours de fands et dans ur diverses factions Ilrak bit bye Israel, pour ne citer que incipaux) se sont évaporé pposé, le gouvernement liber équipé en 1982-83 son amerix fort et àu comptant (900 p mis à 1 milliard de dollars

L'aide arabe, certes saible o millions de dollars verse. 2 milliards promis en 1976 en constituait pas moins us int utile puisqu'elle consista ns: Elle est désormais pre mistante. Or les exportations striciles et agricoles sont le ant du territoire et les diffice. communication qui en de

On fait de l'eddition de lous teurs, la balance des paiene devenue fortement deficite 00 millions en 1982 et 13 m rd en 1983) alors qu'elle q cedentaire aux pires moments

### Un « clivage monétaire

An mince chaptire des const us, on peut relever que la pre d'or est intacte 122 miles nices, soit près de 3 milliante thers) et que le Liban n'a pre-cament pas de dette extérieur Un indice particulièrement

ictant vient toutefois d'appar dans la crise monetaire : le d se entre les deux Beyrouths a poliquait à tout, sauf à l'ares les Libanais savent très l retrouver sur ce point . dist - a atteint cet ultime base itaire. La commemoration à évrier, date de la rébellion me nine de Beyrouth-Ouest l'and i de l'Etat et du président G yet pour créer un nouvel émit entre les « seigneurs de l rre tourne à l'epreuve d pe sur le terrain de l'économe secteur musulman accuse teur chrétien de - mampuler l maie et les prix . Des una cuient at des manifestation trasiont se dérouler. . Il n'y i vine livre de l'Est et une lim l'Ouest . disait, il v a quelqu rs encore, le chef d'Amil Nabih Berri, mais cela non n'être bientôt plus vrai. Van ides Libanais se battre aus: pos de leur bien commun ! s sacré : leur monnaie ? lls aant alors, après la guerre pu et communautaire, perdi i rre économique.

LUCIEN GEORGE

### TRAVERS **EMONDE** Afghanistan

### MARANTE CIVILS ALLAIENT ÉTÉ TUES A KANDAHAR. — Uec quarantaine à ivils au moins ouraient été mis : mitraillette le mois der ans un bazar de Kandahar (si e-l'Afghanistan) par un du

hement soviétique, en reprincibles à l'assassinat d'un cale a Parti communiste par des principales de la principale de la participa de la rier des sources diplomatique ecidentales, a New Delhi di li imabad. — (AFP, AP).

Chili

E GOUVERNEMENT OF CONNE L'ARRESTATION DIX DIRIGEANTS OF DP. - Dix dirigeants du Me ement démocratique populor MDP) ont été arrêtés le men fevrier. Cette organisation roupe le Parii communiste. Ionvement de la gauche rent onnaire (MIR) et un secteur arti socialiste. Elle a été des ie inconstitutionnelle la semi

### République **Dominicaine**

ONTRE LA HAUSSE DE RIX- L'armée et la police inicaines out arrête le février, des responsable where et des syndicalises ile de manifestations cont usse des prix qui ent colt deux protestatain es Émeutes font suite à la grandina de la grandina or da gouvernement d'alger r les prix des produits de priver necessite d'environ se politique imposée en rie FMI en prealable à local an pret-releis au pays

### Le RPR ne gouvernera en 1986 qu'avec une majorité « large et cohérente »

al du RPR, estime que, si la victoire de ses amis aux prochaines Elections législatives a'est pas «très large», l'opposition ne devra pas accepter de participer au gouvernement que nommera le président de la République. En revanche, si cette victoire est nette, M. Mitterrand, à son avis, devra manger son chancer >.

L'opposition en général, et le RPR en particulier, ne pouvaient pas longtemps rester les bras ballants devant les quelques éléments nouveaux qui depuis le début de l'année exprimeraient une sorte de réveil de la majorité.

La ton plus offensif des principeux leaders socialistes, quelques bons indices économiques notamment en matière d'inflation et de mmerce extérieur, l'annonce de plusiaurs décisions qua l'on espère populaires, le discours mobilisateur de M. Mitterrand à Rennes le 1" février, des son-dages d'opinion dont la courbe en faveur du pauvoir tand à se redresser : voità quelques éléments de nature à exciter un peu plus la vigilance des responsables

M. Chirac kui-même, semblant d'ailleurs les pressentir, met en partisans depuis qualquas semaines contre un optimisme excessif et prématuré. Certes, ditil, les augures sont favorables à opposition, mais mélions-nous qu'en un en le pouvoir, grâce aux moyens dont il dispose et grâce aussi à son habileté politique et tactique, ne douche cette belle euphorie et ne la retourne, à son profit. Dans son entourage on admet même que pendant les prochains moia, sana dauta jusqu'à l'été, l'embellie pourra se poursuivre au bénéfice du pouvoir,

On douts, cependent, qu'elle puisse se développer au point d'inverser totalement, d'ici un an, la tendance actuelle fevorable à l'opposition. On préfère, au RPR, réagir sans attendre, prendre dès tenent ses précautions et contrer l'offensive que lance la majorité sur la base de ces élénts favorables. La commission exécutive du RPR, réunie mardi matin 5 février, en a décidé ainsi. et le bureau politique du mouvement - instance créée lors des assises de Grenoble - en traitera le 12 février

M. Alain Juppé, secrétaire national du RPR, premier adjoint

A Joigny

ML CHIRAC : une union plus

M. Jacques Chirac, venu soutenir

M. Philippe Anberger, candidat

RPR aux élections cantonales, a évoqué, lundi 4 février, à Joigny (Yonne), le discours prononcé à Rennes par M. Mitterrand, le 1= février, en disant : - Ce n'est pas un

engagement de peu d'importance. S'il poursuit dans cette voie, certes

ll apparaitra bien comme un chef de

file, mais il devra tenir compte per-sonnellement du résultat des élec-tions, pour s'en féliciter s'il est

suivi, ou pour en tirer les conclu-sions s'il ne l'est pas. »

M. Chirac, interrogé sur le projet du gouvernement de faire élire en

partie les conseils régionaux à la pro-

portionnelle, a repondu : « Je ne

veux pas y croire car, à force de tri-cher, le chef de l'Etat et le gouver-

nement vont finir par provoquer une réaction qui leur coûtera plus cher que les avantages qu'ils pourraient

Le président du RPR a assuré que

« tous les responsables de l'opposi-tion sont favorables à son union

mais ne l'expriment pas de la même

façon. Une concertation plus étroite devra être établie entre eux. D'ores

et déjà, l'union va progressant dans

PERSONNEL

le bon sens ».

etroite

de M. Jacques Toubon, a assuré, mardi 5 février, devant la presse campagne de propagande bien orchestrée par le gouvernement et le chaf de l'État lui-même doit être dénoncée comme une pré-sentation fallacieuse de la situa-

Selon lui, e in période de ngueur économique actuelle des-tinée à effacer la période de folie des années 1981-1982 » n'n remporté qu'un seul succès : faire diminuer le pouvoir d'achat des Français. La beisse de l'inflation ne serait ninsi qu'une consécuence mécanique de catte situation, baisse qui, d'ailleurs, selon lui, est moins rapide que chez les principeux partenaires et tout à fait artificielle.

En revanche, estime M. Junné: on se garde bieu de souligner que een face des 7 % d'inflation, le chômage, lui, est aujourd'hui à 14 %, alors que M. Mitterrand avait promis de la faire baisser en ous de un million six cent mille, puis M. Mauray de na pas dépasser la crête des deux mil-

Le secrétaire national du RPR ineiste ausei sur eles éléments que le pouvoir charche à cachers. Il cite le record de fallites d'entreprises battu en 1984, le collebramenta des finances publiques avec el'accumulation des déficits du budget de l'Etat, de la Sécurité sociala et des collectivités

### Ne pas revenir sur les «acquis sociaux»

M. Juppé ne veut pas se limiter à un réquisitoire. Sa plaidoirie tend à démontrer qu'une autre politique économique est possi-ble, il précise touturois qu'il ne faut pas attendre de l'alternance politique une augmentation rapide it généralisée du pouvoir d'achat. e La dégradation de celui-ci pourra être enrayée si les Français travaillent deventage, » Il assure qu'il n'est pas question de revenir sur les cacquis sociauxa réalisés depuis 1981, mais qu'il faudra e ravoir la législation sur las heuras supplémentaires pour qu'elles soient plus faciles, assouplir les conditions de travail en suppriment certaines autorisations administratives pour les r las accondi d'entreprises par dérogation aux

. M. Juppé estime qu'un certain nombre de mesures pour lesquelles des ordonnances sont en nume d'élaboration dans l'opposition devront être prises dans les six mois qui sulvront l'éventuelle victoire de celle-ci en 1986. Il considère que cette nouvelle poli tique économique aura de bonnes chances de réussir, car, à cette époque-là, la conjonctura at eront e plutôt bons s.

### M. Mitterrand mangera son chapeau

La mise en ceuvre de tels projets implique naturellement que L'opposition accepte d'exercer le pouvoir axécutif alors qua M. François Mitterrand restera président de la République. Cette question, désormeis classique, de la cohabitation est envisagée par M. Juppé selon deux hypothè e Si, dit-il, la victoire de l'opposi-tion est très large, M. Mitterrand mangera son chapeau. - Il en a l'habitude, - et la nouvelle majorité ira au gouvernement et appliquera son projet puisque l'opinion l'aura voulu. » Mais M. Juppé ajouta aussi : e St. en revanche, grâce aux cadeaux que va faire le gouvernement et grâce à une foi flectorale aur mesure la majorité n'est ni large ni cohérente, alors il ne faudra pes perticiper au gou-

M. Alain Juppé précise ainsi cleirement pour le première fois que seule une victoire « franche et nassive a permettra au RPR et à l'UDF d'accepter l'offre éventuelle de gouverner. Si, en revanche, M. Mitterrand, grace notamment à la représentation proportion nelle, est en mesure de constituer des majorités variables qui seraient à le merci de la défection d'une de leurs composantes, alors, selon M. Juppé, l'e opposition nationale » devrait refuser les responsabilités gouvernemen-

M. Juppé, enfin, ne veut pes dire si M, Chirac, en ces de victoire de son parti devrait accepter de constituer le gouvernement... au cas où on le lui proposerait. Certains autres amis du président du RPR, comme M. Bernard Pone pensent qu'il serait contraint d'accepter. M. Chirac lui-meme ne a est toulours prononcé sur cette éventualité. ..

ANDRÉ PASSERON.

## L'OPA de M. Ukeiwé sur le RPCR

M. Jacques Lafleur a été la cible d'« attaques indigues », ca particulier « de la part du délégué du gauvernement », a déciaré M. Dick Ukeiwé, mardi 5 février à Paris, au cours de la rémios publique organice par l'opposition (voir ci-dessous), M. Ukeiwé a essuite rendu hommege à M. Laffeur, avant d'ajouter : « Je dis que coux qui rondraient nous opposer, on qui rérent de je ne sais quelles que relies au sein de notre mouve ment, tous ceux-là perdent leur

Le même jour, le groupe PR de l'Assemblée nationale RPR de l'Assemblée antionale avait pris solemellement la défense du député de Nouvelle-Calédonie et fait savoir que M. Laffeur - est un factour de cohésion et de stabilité plus nécessaire que jemais pour le maintien de territoire dans le cadre de la République ».

Nouméa. - D'un geste, le député Jacques Lafleur, président du RPCR (Rassemblement pour la (Rassemblement pour la me dans la République), balaie la question d'un journaliste sur les raisons de son éventuelle démission : « Soyez assuré qu'il n'y a aucun malaise au sein du RPCR». C'est aussi le leitmotiv répété su siège de gouvernement territorial, comme à l'Assemblée ter-ritoriale : il n'existe, dit-on, sucune divergence de vues an sein du monvernent; le plan Ukerwé est une cenvre « collective », il n'a été la cause d'« ancune dissension » parmi

Officiensement toutefois, on est moins catégorique. Interrogé il y a quelques semaines sur l'absence de positions concrètes à opposer au projet de M. Pisani, l'un des coanrs du texte présenté le 24 janvier par le président du gouvernement et

De notre correspondant insteur RPR, M. Ukeiwe, resumait réside dans le fait que ces gens n'arrivent pas à s'entendre (...). Résultat, les auteurs du plan Ukeiwé viennent surtout de l'extémembres du RPR arrivés de Paris, des fonctionnaires du gouvernement territorial de Polynésie française. » Le discours de M. Ukeiwé 2 donc été rédigé à Paris, avant d'être envoyé à Noumés par télécopie.

An sein du gouvernement territo-rial, le projet Ukeiwe est diverse-ment considéré. Pour certains, il est ment con négociations, tant avec le délégné du gouvernement - qui ne se prive pas de rappeler que s'il n'y avait pas en m, il n'y sureit pes en de contre-plan - qu'avec le dirigeant indépendantiste M. Jean-Marie Tjibaou, que M. Ukeiwé devrait rencontrer à Noumés. D'antres ont un sentiment différent : « Il s'agit d'un os à ronger donné par notre gouver-nement », disent-ils. Un membre du cabinet s'exclame même : « Pisani voulait un bout de papier, il l'a eu... Mais sachez que les Calédoniens se foutent du statut. Ce qui leur

ter français. »
Il reste néammoins à s'accorder sur la forme juridique à donner à cet attachement. Il y a huit semsines, M. Pisani recevait M. Roger Laroque, le maire RPCR de Nouméa. Ce-dernier avait alors pris pleinement position pour la départementalisa-tion. Un mois et demi plus tard, M. Ukeiwé soumetrait du haut de la tribune du Sénat un plan assimilable à une « autonomie élargie », allant même au-delà de l'actuel statut d'antonomie interne.

importe, c'est notre volonté de res-

Entre le maire de Noumés et le président du gouvernement se

trouve M. Lafleur, dont la position est devenue difficiement tenable. Tour à tour critiqué par ses propres militants qui lui reprochent son « loxisme », conspué même par les caldoches de Bourail, soumis aux pressions de l'aile droite du RPCR qui rêve d'en découdre avec les Canaques, M. Laffeur a assisté, impuissant, à l'ascension d'un Dick impuissant, à l'ascension u un l'indice de l'indice de l'il avait lui-même aidé

Profitant de la situation. M. Pisani juue la désunico du RPCR en critiquant son président qui n'a jamais voulu dialoguer, qui a toujours refusé le débat et en faisant l'éloge du sénateur RPR et des éléments intéressants us dans son projet.

Ces raisons ont poumé M. Lafteur à envisager de se démettre de ses mandats, décision pour le moment ajournée ; mais on se demande si elle n'interviendra pas tôt ou tard, s'agissant d'un homme politique use par les pressions locales et qui peut être tenté de préférer? un jour Paris à

Il reste que derrière l'étendard Ukeiwé, l'agitation demeure. Tous ne se résolvent pas à ce qu'ils appellont l'« OPA Ukebes» sur un parti dont il faut noter que la cohésion n'a jamais été le point fort. En 1977, lors de la création du

RPC (Russemblement pour la Calé-donie) par M. Lafleur, la mosaïque était très diversifiée.

Mais M. Lafleur n'a pu devenir le rassembleur qu'il sonhaitait être. De plus, les interférences parisiennes et polynésiennes (la nette ingérence du parti de M. Gaston Flosse dans les bné à l'ascensinn de M. Dick Ukciwé voulue au départ comme la caution mélanésienne d'un parti européen. Ce dernier ne peot qu'aspirer à voler un jour de ses pro-

FRÉDÉRIC FILLOUX.

### AVANT SON RETOUR A NOUMEA

### L'opposition a manifesté son soutien au président du gouvernement territorial

M. Dick Ukeiwe, president (RPCR) du gouvernement territo-rial de Nouvello-Calédonie, a été mardi 5 Tevrier l'invité vedette d'une rénnion publique de l'opposition organisée à Paris, salle de la Mutualité, à la veille de son retour en Nouvelle-Calédonie.

MM. Jacques Chirac; président du RPR, Jean-Claude Gaudin, président du groupe UDF à l'Assem-blée nationale, Philippe Malaud, président du Centre national des indépendants et paysans, Jacques Toubon, secrétaire général du RPR, Michel Debré, ancien premier ministre, ont sussi pris la parole au cours de cette réunion à laquelle participait encore, entre autres responsables politiques, M. Claude Labbé, président du groupe RPR à l'Assemblée nationale. L'amiral Philippe de Gaulle avait pris place dans

Venu apporter «le soutien du peuple de Paris à celui qui repré-sente le peuple calédonten», M. Chirac donnait ensuite lecture d'un message du député de Nouvelle-Calédonia, M. Jacques Lafleur, retenu à Noumés. « Nous voulons indéfectiblement, fraternellement, toutes ethnies confondues, rester dans la République», proclamait ce texte

M. Malaud évoquait l'éventualité de poursuites pour «trakison, for-faiture, complicité de banditisme» de tous ceux qui auraient pris - des responsabilités dans l'abandon de la Nouvelle-Calédonie ».

« Il ne s'agit pas de décoloriser un territoire qui n'est pas une colonie », affirmait ensuite M. Toubon, avant de rappeler la « position du mouvement gaulliste » : une alternative entre « une Indépendance tout court, car il n'y a pas d'indépen-dance avec la France, voit « une solution d'avenir pour la Calédonie dans la France, c'est-à-dire un sta-

- M. Gaudin se disait disposé à « faire reculer le gouvernement socialiste dans son projet insensé de largage de la Nouvelle-Calédonie ».

Pour M. Debré, « ce gouvernement socialiste veut, par le plan Pisani, créer l'apartheid en Nouvelle-Calédonie -.

M. Ukciwe, enfin, après avoir déconcé le « paradoxe » d'un état ne s'ar ceux pour qui il est inutile », expo-sait une dernière fois, en métropole, les propositions contenues dans le contre-plan qu'il a récemment présenté au Sénat.

Il insistait ensuite sur les obstacles an « nouveau dialogue » qu'il n proposé « avec espoir » mais « sans Hlusion » : « Les rebelles du FLNES »; qui « ont choist le lan-gage de la force et de la violence » ; M. Pisani lui-même qui « ne semble disposer d dialoguer qu'avec lui-même. Pour lui, tout est négociable... sauf le processus d'indépen-dance qui est un fait acquis

Le plan Pisani n'est pas, selon M. Ukciwé, « une base de discussion sérieuse, car il est fondé sur un non-sens : la prétention d'imposer à un futur Etat souverain un statut d'association avec la France ». Comme il l'avait fait ces derniers

jours à Bordeaux, Valenciennes, Lyon, Brest et Nîmes, le président da ganvernement territorial de Nouvelle-Calédonie adjurait enfin les métropolitains : « Nous ne demandons qu'une seule chose, mais une chose à laquelle nous tenons par-dessus tout : c'est la liberté de rester français l »

 Le RPR et l'enjeu stratégique en Nouvelle-Calédonie. — « Le gou-vernement envisage de décider le renforcement du dispositif militaire en Nouvelle-Calédonie, au moment où M. Pisani redouble d'efforts pour pousser le territoire vers l'indépendance. », observe dans une déclaration diffusée mardi 5 février, M. François Fillon, secrétaire national à la défense du RPR. » Pourtant personne ne peut Ignorer, njoute M. Fillon, que si l'indépendance est accordée, le nouvel État sera en mesure de décider souverainement du volume et de l'implantation des forces françaises sur son territoire, et il pourra d'ailleurs tout aussi bien exiger le démantèlement du dispositif actuel. .

 Incendie criminel à Thio. Un incendie criminel a provoqué, lundi 4 février dans la soirée, des dégâts matériels importants dans les bureaux de la Société Le Nickel (SLN), qui exploite le centre minier à Thio, a-t-on appris mardi de source officielle à Nouméa.

### **UNE MUSE AU POINT** DE Mª MICHEL TUBIANA

Mentionné, dans nos éditions du fevrier, comme avant « préparé » sur place en tont que » personnalité du Grand Orient de France», la venue en Nouvelle-Calédonie de M. Roger Leray, grand maître de ceite organisation maconnique, Me Michel Tubiana nous a fait parvenir la mise au point suivante :

Je me serais rendu en Nouvelle-Calédonie en ma qualité d'avocat, de secrétaire aux DOM-TOM de la Ligne des droits de l'homme, et j'y anrais préparé la venne de M. Leray, grand maître du Grand Orient de France.

Je ne peux que démentir ces assertions (...). Si je suis allé en Nouvelle-Calédonie, c'est unique-ment en ma qualité d'avocat chargé d'assurer la défense des militants du FLNKS aux côtés d'autres avocats. Je n'ai donc pas préparé le voyage de M. Leray, ce pourquoi je n'aurais en d'ailleurs aucune qualité.

Je n'ai pas plus été investi d'une quelconque mission par la Ligue des droits de l'homme, dont je suis secrétaire général et non secrétaire aux DOM-TOM.

### **PRÉCISIONS SUR LE SONDAGE BVA-PARIS-MATCH**

M. Michel Brulé, directeur de l'institut de sondage BVA, nous a fait parvenir la lettre sutvante, en réponse aux critiques formulées à l'encontre du sondage BVA-Paris-Match réalisé en Nouvelle-Calédonie (le Monde du l= février) -à propos de l'avenir du territoire: Ce travail a été basé sur le recensement qu'a effectué l'INSEE en Nouvelle-Calédonie en 1983, lequel permet d'analyser finement les dif-férentes composantes de la popula-

tion locale, notamment sous l'angle

Les interviews out été réparties dans treize des trente-deux com-munes calédoniennes; ces treize communes sont réparties sur quatre subdivisions administratives et totaisent à elles scules, plus des deux tiers de la population

Lorsqu'il s'agissait d'interviewer au sein des tribus, nos enquêtenrs ont suivi la coutume locale des dons symboliques. L'accueil reçu par nos enquêteurs a été le plus souvent très favorable, et le « caractère elliptique de la pensée mélanésienne » n'a apparemment pas fait obstacle au bon recueil de l'information.

Par contre, je pense que les « spé-cialistes locaux » consultés par votre correspondant o'étaient pas en possessino de tous les éléments d'information nécessaires, faute de quoi ils o'auraient pus parlé d'une marge d'erreur de l'ordre de 15% du fait de la taille de l'échantilion.

S'agissant d'oa échantillon de six cent quarante personnes, quand la valeur observée se situe à 65 %, il y a 95 chances sur 100 que la valeur vraie ne s'écarte pas de plus de 4 points du résultat observé.

### conventions collectives nationeles, développer la politique

-Propos et débats -

### M. Barrot (CDS): caporalisme

M. Jacques Barrot, secrétaire général du CDS, déclare, dans un entretien publié mercredi per le Courrier de l'Ouest, que « la vie de opposition ne doit pas s'enfermer dans un trilogue des chefs » et que r les grands leaders ont intérêt à laisser les deux grandes formations UDF et RPR remplir leur rôle ». « A vouloir convoquer les militants au siffiet pour des sommets-spectacles, on risquerait de susciter un caporalisme qui n'a sucun sens », affirme le député de la Haute-Loire.

### M. Lignel (rad.) : Mendès France et de Gaulle

M. Jean-Charles Lignel, président de la fédération du Parti radical du fithône a déciaré, mardi soir 5 février, à Clermont-Ferrand, qu'il était « souhaitable que désormais » son parti ait « pour gagner, le fond Mendès France et la forme de de Geulie ». M. Lignei a annoncé qu'il fersit, dans les semaines qui viennent. le tour de France des fédérations de son parti, mais il s'est défendu d'avoir des « ambitions natio-

### M. Royer: le gouvernement des maires

MC Jaan Royer, député (non inscrit) d'Indre-et-Loire et maire de Tours, s'est déclaré partisan, lundi soir 4 février, d'« un gouvernement d'unité nationale qui comprendrait un fort noyau de maires de grandes villes ». L'ancien ministre, qui s'exprimait au cours d'un diner-débat organisé per la jeune chembre économique locale, a notamment fait valoir que les maires e connaissaient à une échelle. réduits tous les problèmes qui se posent à la nation», «ils ont le sens de l'Etat et une connaissance concrète des problèmes du temps. Dans un gouvernement d'unité nationale, ils pourraient donner une image nouvelle du pouvoir », a soutenu M. Royer. · · ·

**VOUS VOULEZ ACHETER UNE IMPRIMANTE?** L'ORDINATEUR PERSONNEL A ESSAYE ET COMPARÉ CINQ MODELES A MOINS LE Nº 12 CHEZ VOTRE MARCHAND DE 10 000 F. L'ORDINATEUR

COPIES COULEURS PROFESSIONNELLES sur film ou sur papier photo liford Cibachrome ETRAVE 38, AV DAUMESNIL PARIS 12è 2347 21.32



Votre serrure doit-être révisée! Les cambrioleurs se perfectionment et utilisent des techniques et des outils de plus en plus évolués. Si votre serrure ne peut résis vous serez la prochaine victime L.

Faites réviser régulièrement votre serrure en vous adressant à tout serrurier revendeur de notre marque. ell vous dira si votre serrure est encore capable ou non, de résister aux techniques actuelles des cambrioleurs.

S.A. PICARD, 4, rue St-Sauveur, 75002 PARIS, 233.44.85

CETTE PROVINCE QUI INVENTE

ILES ACTICULTEURS DANS LEUFS USINES La vaich sation des productions agricoles.

IZ LES ENZYMES DU DOCTEUR THOMAS Un laboratoire de posite à Compagne

M NÉGOCIER CA S'AM PREND Les réussites de Técole de communication SATISTS.

u poma 1000 : UE. METRO TELE PHÉFICUE Des transports per ಯಾಗ್ರಾಪತ ಪ್ರವರಣ

IL UN CADINATEUR AUF PALA:S Littlematasbun (1964) servoss de lastade à SET ESC

B ADLALAND 海洋病 APPRIVOISES LA MA L'améragement tour reticue de la cuita.

ME ROOK DE PLEIN C-AUP TEMPERATURE CONTROL 3.3

The pages of a fig. AND STITLES Se act towerthand build Variety of e en oue le livine.

Centre de produc

Pisani joue la désunion de R. en critiquant son présiden n'a jamais voulu diologie. I toujours rejusé le déba e disant l'éloge du sénateur RPR es éléments intéresses fléments intéresses de la contra del contra de la contra del contra del contra de la contra de la contra del contra del contra de la contr es éléments intéressant arus dans son projet s raisons ont poussé M Laflen s raisons out pousse M. Lafen risager de se démettre de la lats, décision pour le montai née; mais on se demande si ele

nee; mais on at achience sick aviendra pas tôt on tard, sagadin homme politique usé par essions locales et qui pent de de préférer? un jour Paris reste que derrière l'étendant se. l'agination demeure. Tob-résolvent pas à ce qu'ils appel.

il fant noter que la cohesion i sété le point fort. 1977, lors de la création de (Rassemblement pour la Calc. ) par M. Lafleur, la mosaique rès diversifiée.

us M. Lafleur n'a pu devenir k nbleur qu'il sonhaitail être. De noteur qu'u sonnaitant être. De les interférences parisiemes a ésiennes (la nette ingérence du de M. Gaston Flosse dans les calédoniennes) on comma l'ascension de M. Dict ve vonine au départ comme la on mélanésienne d'un parti peen. Ce dernier ne peut mer à voler un jour de ses pro-iles.

FRÉDÈRIC FILLOUX

### **LINE MISE AU POINT** EM MICHEL TUBIANA

ntionné, dans nos éditions du ter comme oyons - préparé ace, en tant que · personnalit rand Orient de France .. la en Nouvelle-Coledonie de oger Leray, grond maine d chel Tubiana nous a fait par la mise au point suivante: me serais rendu en Nouvelleonis en ma qualité d'avect rétaire aux DOM-TOM de la

des droits de l'homme, et jy is' préparé la venue de ersy, grand maître du Gran r de France.

ne peux que démentir ca ions (...). Si je suis allé a alle-Calédonie, c'est unique en ma qualité d'avocat charge rer la défense des militants de Saux côtés d'autres avocau rai donc pas prepare le voyage Leray, ce pourquoi je n'auras illeurs aucune qualité. t'ai pas plus été investi d'un mque mission par la Ligue de de l'homme, dont je sus

sire général et non secrétaire DM-TOM. **PRÉCISIONS** 

### **SUR LE SONDAGE** 3VA - PARIS-MATCH

Michel Brule, directeur le ut de sondage BVA. nous sevenir lo lettre suivante, si e aux critiques formulés l' entre du sondoge BVA-Vistoh réalisé en Nouvelle mie (le Monde du le févrie) os de l'avenir du territoire ravail a cté basé sur le rece ravail a été basé sur le receit qu'a effectué l'INSEE et lle-Calédonie en 1983, leue t d'analyser finement les disse composantes de la populacaie, notamment sous l'angle

interviews out été réparte reixe des trente deux con calédoniennes ; ces trais mes sont réparties sur quiri isons administratives et loi-t elles seules, plus des deu la population.

un'il s'agissait d'intervieus i des tribus, nos enquêteus i de coutume locale des des de et le caractère ellipa la pensée mélanésienne, il mment pas fait obstacle seried de l'information. sentre, je pense que les sp 's locaux " consultés pu ion de tous les étément nation nécessaires, fault de n'arraient pas parle d'us d'erreur de l'ordre de 15 d'arraient pas parle d'use de la raille de l'échantillon ssam d'un échantilion de ssant d'un échanillon de si parante personnes, quand pressente à 65 %, it sainces sur 100 que la valeu e s'écarte pas de plus de du résultat observé.

# La visite

# du président de la République en Picardie

### **CETTE PROVINCE QUI INVENTE**

12. LES AGRICULTEURS DANS LEURS USINES La valorisation des productions agricoles.

12. LES ENZYMES DU **DOCTEUR THOMAS** Un laboratoire de pointe à Compiègne

14. NÉGOCIER CA S'AP-PREND Les réussites de l'école de commerce d'Amiens.

14. POMA 2000 : LE MÉTRO-TÉLÉ-PHÉRIQUE Des transports peu communs à Laon.

15. UN ORDINATEUR AU PALAIS L'informatisation des services de justice à Beeuveis.

15. AQUALAND POUR APPRIVOISER LA NA-L'aménagement, touristique de la côte.

16. ROCK DE PLEIN CHAMP La musique telle qu'on

> Lire pages 12 à 16 les articles de nos correspondants Michel Curie

# Les pièges du bien-être

Le président de la Républi-pe se rendra en visite offielle en Picardie les 7 et 8 féwier prochains, il parcourra successivement les trois départemente : l'Olae, avec étape à Besuvals, Compiègne et Méru ; la Somme (Abbeville, Amiens, Roye, Montdi-dier); l'Alane (Fontaineiès-Bervins, Leon, Solssons, Château-Thierry).

ES Picards - ils partagent co souci avec beaucoup de pro-vinciaux - répugnent à exhiber leurs richesses et à vanter leurs réassites. Ils ont une expression à eux pour exprimer cette réserve et cette prudence que la longue succession d'invasions qu'ils ont eu à subir leur a enseigné être de bonne politi-que : ils présèrent souvent « se mucher », se cacher.

Le visite du chef de l'Etat va les placer pour deux jours sous l'œil des journalistes et des caméras. Peutêtre en tireront-ils quelque avantage politique; les responsables socia-listes de la région ne peuvent néglignr actuellement l'appni du président-candidat ». Une chose est sûre ; la Picardie a tout à gagner à ce coup de publicité ; elle a déjà tiré par avance les bénéfices d'une « tournée d'inspection » qui l'a obli-gée à remettre à jour le bilan de ses chances et de ses manques.

Ni plus ni moins « artificielle », ni plus ni moins méconnue que beaucoup d'autres, cette région a sans doute souffert de n'avoir su depuis

litique d'envergure nationale capa-ble de la défendre dans les couloirs des ministères et les travées de l'Assemblée nationale. Plus sérieuse ment, elle paie aniourd'hui le prix. paradoxal, d'une richesse ancies et, pourrait-on dire, trop assurée L'agriculture a emporté ici – pour la betterave, la pomme de terre, les céréales... – des records incontesta-bles. L'industrie, qu'il s'agisse du textile ou de la chimie, a trouvé dans la valiée de l'Oise ou les plaines de la Somme la main-d'œuvre abon-dante et peu chère qui lui convensit. Une situation privilègiée sur le bou-levard des échanges reliant l'Europe du Nord à la région parisienne ga-rantissait, en outre, la bonne exploi-tation des productions picardes. Les révolutions du siècle ont, ici

commo ailleurs, miné ces assurances. Des chiffres inquiétants soront présentés an président de la Ré-publique. Celui-ci, par exemple ; le taux de chômage est actuellement de 11,6 % dans la région. Supérieur à la moyenne nationale – elle est de 10,7 %, – il risque d'« augmenter rapidement », estiment les responsables régionanx, qui ajontent ; Nous sommes conduits à craindre une succession de crises indus-trielles dans les différents bassins d'emploi ; la crise est d'ailleurs largement entamée dans le bassin de Soissons, dans celui de Creil, d'Albert à Amiens et, d'une manière générale, sur l'ensemble des trois dé-

l'agriculture, est, pour ce qui est de l'industrie, explicable autant par le



vieillissement des structures que par le retournement de la conjoncture. Le constat n'est pas exceptionnel plus originaux sont le diagnostic et la médication formulés par l'ensem-blu des responsables régionaux, toutes tendances politiques confordues, ou presque.

· La politique actuelle du gouvernement nous convient tres bien, explique le directeur général des services de la région, puisqu'elle met l'accent sur deux priorités qui sont oussi les nôtres : lo formation et la modernisation. >

Les statistiques sont accabiantes : pour l'enseignement élémentaire, se-condaire ou supérieur, la Picardie

reste en queue de peloton. Elles o'ex-pliquent. Dans cette région où l'agriculture fut longtemps prospère et les industries nombreuses, la tentation était forte pour les jeunes, passé l'âge d'obligation scolaire, d'occuper sans plus tarder l'un des nombreux emplois qui se présentaient sur place, même s'il s'agissait, le plus souvent, d'emplois non qualifiés. La relative richesse agricole et indus-trielle de la Picardie a endormi les petits Picards et leurs parents.

La relative facilité que leur garantissait la rente de situation qu'ils avaient trouvée entre Somme, Oise et Aisne n'a, de même, guère incité les industriels et les collectivités locales qui les accueillaient à faire les investissements nécessaires pour se

tenir dans le courant. Aujourd'hui, le réveil est cruei, mais, depuis quelques années, per-some ne peut dire qu'il n'a pas été préparé. Par les ngrienteurs d'ebord, solidement, de longue date organisés. Les responsables du Crédit agricole, par exemple, savent ce qu'ils veulent et se sont donné les moyens de le vouloir. « Nous sou-haitons, disent-ils, intégrer le dévenations, disent-ils, integrer le deve-loppement agricole dans une vision plus large du développement rural puis du développement tout court. Les investissements qu'ils ont réa-lisés à Amiens pour batir une véritable cité de la paysannerie sont à l'image de l'action qu'ils mènem pour devenir les partenaires presque obligés des entreprises de valorisation des productions végétales et animales, d'équipement ou d'animation des communes rurales. • Du cultu-ral au culturel », disent-ils, en forme de slogan.

Les responsables de la région emploient une autre image pour décrire leur « projet industriel », « Nous avons, c'est vrai, manqué beaucoup de trains. N'essayons pas de les rattraper. Prenons ceux qui vont passer. Ces trains qui vont passer, ils ont pour noms mécanique légère, chimie fine, biotechnologie, produc-tique, télématique... La Picardie en a déjà pris quelques-uns, ce qui lui permet de se présenter comme une région inventive, et pas seulement comme une province inquiète.

J.-F. SIMON.

### UN ENTRETIEN AVEC LE PRÉSIDENT DU CONSEIL RÉGIONAL

# « Nos difficultés s'expliquent surtout par la crise mais aussi par la structure de nos industries »

M. Walter Amsaliem, no en 1931 à Miliena, en Algérie, pharmacien, est maire, socialiste, de Beeuveis depuis 1977, et conseiller général de l'Oise depuis 1972. Il e été élu président du conseil régional de Picardie en avril 1983. C'est à ce titre qu'il a répondu à nos questions.

 La Picardie, au même titre que les autres régions, mais d'une façon particulière, pâtit de a une jaçon particulière, pati de la crise. Quels sont pour vous, les dossiers les plus préoccupants sur lesquels vous souhaiteriez attirer l'attention du président de la République et des responsables de l'aménagement et Philippe Lecoche.

- C'est vrai, la Picardie subit la cultés d'Isover, de CDF-Chimie, et crise, et elle la subit durement, même si les manifestations ne sout pas aussi spectaculaires que dans la sidérurgie lorraine, les chantiers plein fouet les effets des retards navais on les charbonnages.

Nous sommes dans une situa-tion qui, bien sûr, n'est pes excep-tionnelle, mais qui est difficile, qui nécessite des efforts prolongés parce que les causes du chômage ne sont pas liées à la conjoncture économique mais à la structure même des industries qui sont implantées chez nous, au point qu'une relance natio-nale ne suffirait pas à améliorer durablement la situatinn de

> . Ces difficultés de fond se manifestent plus particulièrement dans certains bassins d'emplois. C'est le cas du bassin creillois avec les diffi

accumulés par les constructeurs de

machines-outils. machines-outils.

» Je cite ces dossiers parce qu'ils concentrent les difficultés de plusieurs entreprises sur un même site, mais j'ai également ettiré l'attention du président de la République sur dea cas industriels particuliers, notamment Trailor à Soissons ou Impex à Noailles, et sur les retombées régionales de la restructuration de Boussae, que co soit à Beauvais ou dans la Somme.

Rôle pilote dans la biotechnologie

- Vous avez souvent déclaré que, ou-delà des dossiers d'actualité, la région devait se donner les moyens de préparer l'avenir, Quels sont, pour vous, les deux ou trois projets qui, de ce point de vue vous progréssent ce point de vue, vous paraissent les plus importants et les plus novateurs?

- Nous disposons d'atouts écono-miques majeurs. Nons sommes situés au cœur d'une des plus grande concentration humaine de l'Europe; nous bénéficions d'une agriculture dont la puissance est unique en France; nous evons une base et une tradition industrielles très impor-tantes et très diversifiées, secteur qui emploie 40 % de notre popula-tion active.

» Pour valoriser nos atouts, notre volonté est de mettre en relation tous les acteurs économiques de la région, de favoriser un rapproche-ment entre les différentes branches de notre industrie. Trois projets répondent à cette préoccupation : le enntre de valorisatinn egro-industriel, le Critt polymères, le pôle productique ».

» Le centre de valorisation agro-industriel a été ouvert nvec l'aide des industriels et des agriculteurs qui contribuent financièrement au fonctionnament da centro. Il s'appuie sur des laboratoires de réputation internationale de l'UTC de Compiègne et sur ceux de l'uni-versité d'Amiens. Des projets indus-triels sont déjà étudiés; certains sont opérationnels. La Picardie doit jouer un rôle pilote dans le dévelop-pement de la biotechnologie.

 La Picardie est la troisième région pour l'industrie plastique. En coordonnant les efforts de recherche jusque-là isolés, le Critt polymères constitue le premier centre de recherche sur les plastiques en France et travaille déjà à la mise au point de nouveaux produits dans l'industrie des plastiques.
 Le pôle productique enfin, doit assister les entreprises pour réaliser des programmes d'automatisation de leurs moyens de production. - La Picardie est la troisième

tion de leurs moyens de production.

» Pour nous donner les moyens de mettre en œuvre ces choix, nous nvons constitué une palette d'outils économiques très diversifiés en utili-sant toutes les possibilités de la loi et ant titute se pessentes de san et en liaison avec des partenaires finan-ciers : une société de crédit-bail, un institut de participation, et des ins-truments plus classiques : primes, fonds de garantie, bonification d'intérêt.

(Lire la suite page 10.)

### Quatre en une

existe-t-elle ? Quatre frontières au moins ont été dessinées au-tour de la région.

Per les géographes d'abord, qui l'ont définie comme « le pays de la craie blanche recou-verte d'une terre à blé » par les historiens ensuite, qui sui-vent au cours des siècles les aventures tumultueuses de ces plaines, conquises et recon-quises au gré des ambitions, et des moyens, du royaume de

Limites imprécises. La Picardie, ne serait-ce pas tout sim-plement la contrée des gens qui parient la contree des gens qui parient picard, ce parier savou-reux qui fut la seule langue des campagnes jusqu'au dix-neu-vième siècle ?

La Révolution enfix créa, sans trop se soucier des réalités géographiques, trois départe-ments picards qui furent regroupés puisque aussi artificielinmant dans la région administrative et politique ac-

(Lire page 16 l'article de Michel Crampon.)

# Charles of the Ritz

1er exportateur Français

Activités :

Fabrication et distribution de produits cosmétiques et parfums

Siège social: 28/34, Boulevard du Parc 92521 NEUILLY-SUR-SEINE

Tél. 378.75.75 Centre de production et de distribution internationale :

Route de Noyon

60310 LASSIGNY

Tél. (4) 444.10.35

"M.B.K. Industrie - Société Nouvelle MOTORECANE Siege social : Z.I. de Rouvroy 02100 ST QUENTIN - Tel. (23) 09.22.22

Effectif: 2100 personnes Activités : Spécialiste du 2 roues, MBK fabrique et vend en France et exporte

-500000 hicyclettes. - 200000 cyclomoteurs.

MBK est le leader du bi-cross

Filiales commerciales à l'étranger : Allemagne, Danemark, Hollande, U.S.A. Usines : Saint-Quentin - Aisne Casablanca - Maroc Bangui - RCA







### Un entretien avec le président du conseil régional

(Suite de la page 9.) Parlons des moyens de votre action, c'est-à-dire de l'argent dont vous disposez.

Pouvez-vous, à grands traits, nous indiquer quelle est la struc-ture de votre budget, quelle a ésé et quelle sera son évolution? — Ces dernières années, le mon-tant du budget de la région a beau-coup augmenté puisqu'il est passé de 131 millions de francs en 1980 à

» Cette augmentation a été sur-tout forte en 1984. Nous avons du demander un effort aux Picards pour donner à la région une capacité d'action suffisante. Par contre, cette année, comme notre base fiscale est raisonnable, nous avons pu limiter la «hausse» des impôts locaux à un per moins que celle de l'inflation depuis notre demier budget.

543 millions de francs en 1985.

e En ce qui concerne la structure de nos dépenses, j'ai voulu, d'une part, limiter au maximum les charge de fonctionnement, qui représentent de fonctionnement, qui représentent moins de 6 % du budget, pour consa-crer l'essentiel à l'investissement, d'autre part, orienter le budget autour des grandes priorités de la région. La formation, en particulier, ments, l'aide aux activités économi-

» Ce choix n'est pas facile, car nous avons du renoncer à des interventions plus traditionnelles, mais il nous permet de nous mobiliser d'abord pour moderniser le tissu industriel picard et pour l'emploi.

» J'ai aussi souhaité que notre budget soit adopté très tôt (celui de 1985 l'a été fin novembre) afin que la région puisse indiquer ses prio-rités aux autres collectivités avant que celles-ci examinent leur propre budget. Ainsi la région évite le sau-pondrage des crédits et joue son rôle d'organisateur da développement

### Une gare TGV.

mettre au point le contrat de plan que vous avez signé avec l'Etat. Est-ce que les engagements pris à votre égard sont effectivement tenus et sur quels points faudrait-il désormais compléter le contrat ?

- C'est vrai, nos négociations sur le contrat de plan n'ont pas été faciles, et le compteur de ma voiture. témoigne du nombre de déplace-ments que j'ai dû faire entre Paris et Beauvais pour négocier pied à pied avec les différents ministres et leurs collaborateurs. Mais nous étions très exigeants, et le caractère novateur de certains de nos projets a pu surinterlocuteurs parisiens.

» Nos dossiers importants concernant le développement agrodustriel, la mise en place d'un institut de participation ou les constructions scolaires et universi-taires, ont été particulièrement difficiles, alors qu'il s'agissait pour nous que de développement. Mais nous avons fini par avoir gain de cause sur l'essentiel et je suis vraiment satisfait. L'important est que, maintenant, les engagements pris soient effectivement tenus. Je dois dire que tel a été le cas jusqu'à maint

» Pour ce qui est des dossiers qui nt à cœur et qui n'ont pas fait l'objet d'une inscription dans le comrat de plan ou qui n'ont pas été pense qu'un effort supplémentaire devrait être consenti par l'Etat pour améliorer les liaisons routières et ferroviaires dans la région. De ce point de vue, la Picardie est vive-ment intéressée par la création d'une gare TGV-Nord dans la région, mais, pour l'essentiel, ce que nous-attendons de l'Etat est une attention économique et la reconnaissance plus marquée d'une priorité d'aménagement du territoire pour la modernisation de nos entreprises et l'implantation d'activités nouvelles.

### Les bienfaits du suffrage universel

Vous êtes le président socialiste d'une région où l'opposition ne cesse de marquer des points. Les prochaines canto-nales risquent de la faire basculer. Cette situation ne limite-t-elle pas beaucoup votre liberté d'action?

 Jn ne suis pas si sûr que, globalement, l'opposition marque des points dans la région. Aux dernières élections municipales la gauche a gagné en Picardie sur l'opposition des villes de plus de trois mille cinq cents habitants. Son seul revers récent a été l'élection partielle de partielle est toujours difficile, surtout dans un canton directement touché par les restructurations

Pour ce qui concerne les prochaines élections cantonales, je suis optimiste. Jn nn veux pas dire qu'elles seront faciles, mais je crois que nous l'emporterons, car la gau-che a un boa bilan à présenter.

» En tout cas, je suis président jusqu'au renouvellement et j'entends bien exercer, comme je l'ai fait jusqu'alors, pleinement ma fonction.

» Si vous me demandez ce que je pense de ces modifications presque annuelles de la composition de l'assemblée, je vous dis qu'elles sont dommageables pour la sérénité de notre assemblée. L'action que nous avons engagée, notamment avec la sture du contrat de plan Etat-

attaché à l'élection au suffrage universel direct des membres de l'assemblée régionale qui renforcera l'institution et je souhaite qu'elle intervienne rapidement. >

### **CREATEURS D'ENTREPRISES**

VOTRE SIÈGE SOCIAL A PARIS A PARTIR DE 180 F HT PAR MOIS Réception et réexpédition du courrier Permanence téléphonique/permanence télex Rédaction d'actes et constitution de sociétés.

GEICA/296-41-12/56 bis, rue du Louvre, 75002 Paris

Restauration de tableaux (toutes époques)

Exécution de copies selon sujets Devis gratuits Tél.: (1) 338-94-15

# Bonnes et mauvaises cartes

Une agriculture florissante, des industries anciennes



### **VOIX DE L'OPPOSITION**

### Les manœuvres de l'Etat

ES régions sont entrées dans une phase transitoire dont on ne conneit pas augourd'hui la durée, pusque l'élection au suffrage sel des conseillers régionaux prévue par la loi du 2 mars 1982 est sans cessa reportée.

L'expérience de la région Picardie, à majorité socialiste et communiste, me pennet de faire un triple constat sur cette période. On assiste à une lérive bureaucratique et, tandis que la région devient un relais de l'Etat, les concours financiers de l'Etat

En faisant de la région un échelon administratif supplémentaire, la loi du 2 mars 1982 a suscité un vaste mouvement de bureaucratisétion qui s'est traduit par la croissance exponentielle des dépenses de fonction-nement : en Picardie, celles-ci ont absorbé une masse croissante des ressources disponibles, leur part dans le budget passant de 8 % en 1981 à plus de 35 % en 1985. En moins de deux ans, c'est une centaine d'agents qui ont été recrutés alors que les agents de l'Etat mis à sition ne représentent qu'un

cinquième des effectifs. Cet accroissement des dépenses de fonctionnement, conjugué aux difficultés que connaît notre région Picardie à réaliser les investissements votes, a conduit à une fable augmentation des investissements de 1981 à 1983 : + 30 % seulement, alors qua las ressources totales de l'établissement public régional augmentaient dans le même temps de 90 %.

Que ce soit par le biais du trans-fert de compétences à la région ou par celui de la régione planification, il apparaît que la région a été choisie comme relais pour la

conduite des abjectifs de l'Etat. Deux voies s'offraient au décentransferer aux collectivités territoles des compétences accompapar CHARLES BAUR (\*)

la seconde consistait à ne transférer que le droit de financer. Pour la région, un seul transfert s'est accompagné d'un transfert de ressources : celui de la formation professionnelle

Les autres compétences transféaussi fondamentaux que la santé, la recherche, l'intervention économique, l'energie, ne sont que des auto-risations de financer. Elles ne sont compensées par aucun transfert de financement de l'Etat, L'exemple de l'intervention\_économique est très significatif à cet égard. La région Picardia lui a consacré, en 1984, le quart de ses dépenses d'investisse-ment. Or la loi du 2 mars 1982 a expressement rappelé que la respon-sabilité de la conduite de la politique économique et sociala et de défense de l'emplai appartient à l'Etat, et seul l'accroissement considerable de la fiscatité régionale a permis de financer tout un arrenel d'actions qui constituent autant de transferts de charges de l'Etat sur la

### Désengagement financier

La régionalisation de la planification cache enfin, derrière l'aspect contractuel, une volonté gouvernemantala d'arienter directement action de la région.

Ce contrat de plan Etat - région Picardie a permis au gouvernement de se forgar un instrument da contrôle sur la vie de notre région. L'EPR a accepté de figer 40 % de

(\*) Maire de Villers-Cotterêts (UDF-PSD), président de l'intergroupe de l'opposition du conseil régional de

es ressources à l'intérieur du contrat

de pien, alors que l'Etat n'y engage que 25 % des moyens dont il dis-pose chaque année en Picardie. L'élaboration du contrat de plan est

en outre restée très centralisée et l'essentiel de son contenu concerne les objectifs de l'Etat. Enfin, globalement, le contrat n'apporte aucun l'Etat et masque même un recul sensible des engagements antérieurs dans des domaines aussi fondamen-

taux que l'enseignement, la santé, Le net désengagement de l'Etat s'analyse dans notre région à deux niveaux essentiellement : le transfert des moyens financiers n'a pas survi celui des compétences; l'effort net de l'Etat dans les investissements publics réalisés en Picardie est en très nette diminution. La multiplication par 7,5 en trois

ans seulement de la taxe additionnelle aux impôts locaux, qui constinales, révèla clairamant las problèmes du financement des coûts de la décentralisation au niveau régional. Le seul véritable transfert de ressources au niveau de la région concerne le produit des cartes grises. Or cette recette fiscale, qui doit compenser une partie du transfert de la formation professionnelle et conti-nue, connaît un rendement décroissant en raison du net fléchissement des immatriculations. De plus, ce transfert de ressources ne suffit pas à compenser l'effort de notre région en direction de la formation profes-

Si l'on compare les périodes de 1978 à 1980 et de 1981 à 1983, on constate que, en france constants 1983, la moyenna annualle des ements de l'État de checune ces deux périodes a chuté da 20 %.\_ Le manque à gagner, de 1981 à 1983, est de 1 milliard de francs, soit deux fois le montant total des investissements réalisés par la région sur la même période.

La Picardie, c'est 1 740 460 habitants (chiffres de 1982) répartis entre trois dénartements : la Somme (543 600 hobitants), chef-lieu Amiens, qui est aussi capitale de la région, l'Aisne (534 200 habitants), chef-lieu Laon, l'Oise (662 200 habitants), chef-lieu

Cette population compte 31,7 % de moins de vingt au {28,7 % en moyenne en France}; 39,3 % vivent

La population active est employée pour 8,6 % sans l'agricul-ture (8,2 % en France), pour 33,3 % dans l'industrie (26 %), pour 51,1 % dans le tertiaire (37,6 %).

L'agriculture picarde est particuièrement forte. La Picardie est la première région productrice de bet-teraves (38 % de la production nationale), de pommes de terre de conservation, de petits pois ; la première aussi pour la transformation des légumes; la deuxième pour la production du blé; la quatrième pour la production de l'orge.

L'industrie est largement domimation (motériel ogricole, construction électrique), qui emploie plus du tiers des actifs dans ce secteur et a largement relayé le textile, en net recul maigré le développement des fibres chimi-

La chimie est implantée surtout dans la vallée de l'Oise; la verrerie, créée à Saint-Gobain, a essaim dans l'ensemble de la région. Le travail du caoutchouc est, de même. représenté dans les trois départe-

Si on la compare avec les autres régions françaises, la Picardie a des atouts, mais aussi de sérieux handi-

Ses atouts, ce sont la jeunesse de sa population, la force de son agri-culture, l'ancienneté de son industrie, sa position géographique par rapport à la région parisienne et à L'Europe du Nord.

Ses retards, on lex trouve très arqués dans trois domaines :

1º) La scolarité. Avec 20 % d'enfants de plus de sept ans en cours préparatoire, la Picardie est au dernier rang. Elle est au dixneuvième rang sur vingt-deux pour les retards en cours moyen

2º) La santé. La Picardie est à la dernière place pour le nombre de médecins, à la vingtième pour le nombre de lits d'hôpitaux et pour le taux de mortalité infantile.

3.) La culture. La Picardie est au dernier rang pour la fréquentation des speciacles cinématographiques, à l'avant-dernier rang pour le nombre de salles de cinéma

Le taux de chômage en Picardie est actuellement de 11.6 % et se situe nettement au-dessus de la moyenne nationale (10,7 %). « II risque rapidement d'angmenter, estiment les responsables de la région, avec les licencinments actuellement prévus. »

. Dans certains cas, ajoutent-ils. ics situations locales penvent devenir très préoccupantes à bref délai. »

**JULES VERNE VOUS AURAIT REÇU DANS** LE NOUVEAU CIRQUE MUNICIPAL



**NOUS AVONS LE PLAISIR** 

**DE VOUS ACCUEILLIR DANS** LE TOUT RECENT PALAIS **DES CONGRES** 



SEMINAIRES-CONGRES-AUDITORIUM 1000 PLACES

**BIENVENUE** M. LE PRESIDENT

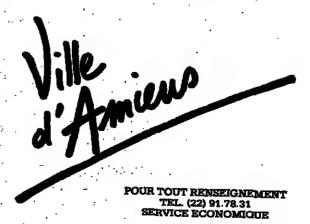

". is grunder a de

M. Intelled Ma

policies from

MINE STEE IN COMM

THE PERSONAL SECTION

CONTRACTOR PRINT

V Raymon

The state of the s

THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAM

THE LES IS A PROPERTY OF to deplied in the en princip de

THE PERSON OF SECOND

THE REAL PROPERTY OF THE PARTY OF THE PARTY

STATE MAN THE PARTY OF THE PART

SD. DET S. Land Col

LOT COMPANY OF LOTTING

NO. THE SALES A.

2 2 Semme aprett a riest del de

Ca - trumpicum - m'a mes.

present to the Direct Brown of security to the Direct Brown of the

Les source and and a

DESCRIPTION OF THE ATOMS AND

Transport of the Section 1985

A El a impries de

. . ee de ro. o'cur ion de sa traciformelles au 3. 33 ્રક્ 😘

> - 11: 🚅

garages (Section ~ (C) 1888

فويرسب an garanta ar the 💖 4.4

# Duel politique autour d'un fauteuil

# L'opposition talonne sérieusement la gauche

E conseil régional de Picardie a connu l'aiternance, à ganche, avant qu'elle ne se réalise an niveau national. Majoritaire an sortir des élections cantonales de mars 1979, la gauche a dû attendre son avantage, laissent ainsi un répit de quelques mois su président sor-tant, M. Jacques Mossion (UDF-CDS), sénateur de la Somm

Les socialistes revendiquaient

que par ses propr

ourail, sour

e droite de RPU

decoudre avec le Lafleur a assisti

uscension d'un Det vait lui même lui

e la désunion de

quant son présidents voulu dialogue refusé le débai a ge du sénateur RPP

sats intéressant

ant pousse M. Lafley

se démettre de la

ion pour le monem on se demande si de

pas tôt nu tard, s'age

me politique use per

scales et qui pent en irer? un jour Pars

e derrière l'étendant

tation demeure. Tou

t pas à ce qu'ils appel Ukeiwe sur un part

ster que la cohésion a

lors de la création de

nbiement pour la Calé

L Lafleur, la mossique

affeur n'a pu devenir le

qu'il souhaitait ètre. De

rférences parisiennes e

s (la nette ingérence de

Gaston Flosse dans le

doniennes) ont contro censinn de M. Dick

lue au départ comme l

Ce dernier ne peut

voler un jour de ses pro

FRÉDÉRIC FILLOUX

**MISE AU POINT** 

MICHEL TUBIANA

comme ayant - préparé

en tant que - personnalmi l'Orient de France, la

Nouvelle-Calédonie d

Leray, grand maitre de anisation macondaye

el Tubiana nous à fait par

aire aux DOM-TOM de le

s droits de l'homme et ]

prepare la venue di y, grand maître du Gas

peux que dementir es s (...). Si je suis alle en e-Calédanie, e'est unique

ma qualité d'avocai charg r la défense des militant de

aux côtés d'autres avocais

u donc pas prepare le voyage eray, ce pourquoi je n'autas

ai pas plus été investi d'un

te mission par la Ligue de de l'homme, dont je sur ire general et non secrétair

ours aucune qualité.

**PRECISIONS** 

**SUR LE SONDAGE** 

BVA- PARIS-MATCH

use du point suivante : serais rendu en Nouvello o en ma qualité d'avocat

point forL

on projet.

politique. de la situation

> alors une prétidence tournante à partager avec les communistes, qui pourtant comptaient plus de conseil-lers régionaux. L'arithmétique ayant valu, c'est M. Raymond Maillet (PC), alors député de l'Oise, décédé depuis lors, qui devint ainsi le pro-mier président communiste de conseil régional. Il succédait aux roprésentants de l'ancienne majorité, qui depuis la mise en place de l'insti-tution régionale, en décembre 1973, avaient instauré un système selon loquel la présidence revenait à tour de rôle à une personnalité de l'un des trois départements (Aisne, Oise et Somme). C'est ainsi que a étaient succédé MM. Jacques Legondre, an-cien député CNIP de l'Oise, maire de Compiègne, Charles Baur (UDF-PSD), maire de Villers-Cotterêts, alors vice-président du conseil géné ral de l'Aisne, Max Lejeune (UDF-PSD), maire d'Abbeville, sénateur de la Somme après avoir été député,

Ce « tourniquet » n'a pas été de nature à instanrer un sentiment régionaliste profond. Pour beaucoup, le conseil régional était avant tout nn « syndicat d'intérêts départemen-

Les socialistes, qui ont repris l'avantage sur leurs alliés communistes grâce aux élections législatives de 1981, ont tenté de rompre avec cet état de fait. M. René Dosière (PS), maire depuis mars 1983 de Laon, dont il était auparavant conseiller municipal, constatuit six mois après son élection que la « région [restait] à construire ». Pour son successeur, M. Walter Amsallem, maire socialiste de Beauvais, longue écharpe rouge autour du cou, il ne faut pas rester « les pleds dans les pantoufles », autrement dit la région doit être désormais la - locomotive des départements ».

Symbole d'un rapport de forces serré en Picardie, le fauteuil de président de la région est convoité uvec réalisme - par l'opposition. Cette dernière est d'autant plus vioent bostile au décret préparé par le ministre de l'intérieur et de la utralisation sur le mode de désignation par les conseils généraux des représentants des collectivités territoriales au conseil régional que des chances de devenir majoritaire en Picardie se profilent avec le prochain renouvellement cantonal (1).

L'avantage pris par la gauche – depuis 1981, 10 députés sur 15 sont socialistes, 3 communistes et 2 d'opposition - n'exclut pas que la droite reste forte. L'opposition dispose des 8 sièges de sénateur, de la majorité dans les conseils généraux de la Somme et de l'Oise (bien que le conseil général de l'Oise soit présidé par un socialiste, M. Henri Bonan). Elle détient, en outre, au bénéfice de l'âge, la présidence du conseil géné-ral de l'Aisne.

### Vague gaulliste

11 députés sur 15 en 1962 - sur uno région qui avait pourtant envoyé 18 élus de gauche sur 20, en 1936, an Palais-Bourbon. 1973, 1978, 1981 out érodé les positions gaullistes dont il ne reste plus que quelques bastions : la première cir-conscription de l'Oise (Beauvais-Nord-Est) avec le doyen de l'Assemblée nationale, M. Marcel Das-sault (app. RPR) ; la cinquième de la Somme (Péronne) avec M. André Audinot, président-directeur général du Figaro, qui, bien que con déré comme un proche du RPR, siège avec les députés non inscrits; la mairie de Saint-Quentin, que M. Jacques Braconnier, sénateur

RPR de l'Aisne, a reprise en 1983 au PCF, qui la lui avait enlevée en

Un certain nombre de responsables locaux dn RPR sont déterminés à no pas laisser les choses en l'état. C'est le cas de M. Jean-François Mancel. N'étant plus socrétaire national à l'animation depuis le rem-placement de M. Bernard Pons par M. Jacques Toubon au secrétariat général du RPR, ce parlementaire européen est désormais plus disponi-ble pour l'Oise. Elu député à vingthuit ans, en 1978, battu par M. Gny Vadepied (PS) trois ans plus tard, M. Mancel, conseiller général dn canton de Nonilles, renouvelable cette année, attend du prochain scruțin cantonal qu'il « départage ». Qu'il départage d'abord la ganche et l'opposition: la première, majori-taire à l'assomblée départementale depuis 1979, est minoritaire depuis une élection partielle qui, en octobre dernier, n permis à un RPR de rem-placer le sortant, décédé, Raymond Maillet (PC). Qu'il départage aussi l'opposition (7 RPR pour 4 UDF et 10 divers modérés).

Ces indépendants divers modérés

sont les héritiers du - bénardisme -(du nom de l'ancien maire indépendant de Beauvais et ancien président du conseil général, M. François Bé-nard) et sont un défi à la politisation de la vin locale. RPR et UDF n'ont de cesse que ce pouvoir des « sans parti - ne soit grignoté. Leur rivalité se manifeste par exemple dans le canton de Chantilly, où, le sortant, M. François Prader (ind.), ne se représentant pas, M. Philippe Cour-boin, président départemental du CDS, a demandé en vain l'investiture de l'UDF qu'a nbtenue M. Patrice Marchand (PR), maire de Gouvieux, ce dernier va devoir affronter également un candidat CNI et un représentant du RPR. Ainsi, dans le canton de Crépy-en-Valois, où, contre le sortant communiste, M. Gilles Masure, qui nvait battu, y n six ans, le président du conseil général d'alors, M. Dupny, le duel CDS-RPR se complique de la pré-sence d'un dissident du parti de

M. Jacques Chirac qui, n'ayant pes obtenu l'investiture, se présente avec le label du Front national. Il s'agit de M. Georges Decornoy, maire de Vauciennes

L'Oise n'n pas le monopole des rivalités internes au sein de l'opposition. L'Aisne en offre aussi quelques iples : dans le canton de Laon-Nord, le sortant, M. Daniel Poulet, premier secrétaire de la fédération socialiste, se voit opposer non scule-ment M= France Mathieu (UDF), supplennte de M. Panl Girod (UDF), sénatent, mais anssl M. Georges Lemoine (RPR), beanpère de l'antre conseiller général de Lann, M. Jean-Clande Lamnnt (RPR). Tous trois font partie des huit élus de l'opposition qui siègent an conseil municipal du chef-lieu du département, que dirige M. René Dosière (PS). A Saint-Quentin, l'opposition est divisée dans les deux cantons renouvelables, notamment dans celui du centre où le maire, M. Braconnier, sénateur RPR, soutient M. Pierre André (RPR), secrétaire général de la chambre de ce, contre son premier adjoint, M. Maxime Henoque, ancien secrétaire général de la souspréfecture, devenu porte-drapeau de

Pour le responsable départemen-tal du RPR, M. Lamant, il s'agit de « remonter un courant » représenté dans l'Aisne par 4 députés sur 5 de 1962 à 1967. Bien que minoritaire au sein de l'opposition avec 7 élus contre 14 UDF et modérés, le RPR n'entend pas être absent du choix du prochain président du conseil général : « Nous demanderons la place qui nous est due » et cette place est celle que nous auront accordée les électeurs -, prévient-il.

### Max l'intransigeant

s'appliquer à l'Oise, ne vaut pas pour la Somme, dominée par la personnalité de M. Max Lejeune. Quand M. René Lamps (PC), maire d'Amiens, en parle, il se souvient du « gouchiste en lavalière » du Front populaire. C'était en 1936. Trente-six ans plus tard, l'ancien ministre de Léon Blum (en 1947) et de Guy Mollet (en 1956-1957) n'admettra pas l'alliance des socialistes membre à part entière de l'UDF en sa qualité de président du Parti social-démocrate (qui a remplacé le MDS), «Max» reste « intransi-geant au plan national ». Mais, à la veille de la venue du président de la République dans - sa - ville d'Abbeville, qu'il administre depuis 1947, il ne veut pas qu' - on le fasse parler -. - Je ne veux pas de fausse

L'homme en qui chacun reconnaît le patron du département n une conception traditionnelle de l'action politique : sur le terrain, il n'est pas bon, estime-t-il, « de faire de la politique tout le temps =. En 1979, il n'avait d'il son maintien à la présidence - qu'il occupe depuis 1945 du conscil général qu'à sa qualité de doyen d'âge. Le renouvellement cantonal de 1982 avait fait nettement pencher la balance en faveur de l'opposition, qui dispose de 30 sièges contre 14 à gauche. Ces derniers ne montrent pas une union exemplaire : les 6 socialistes ont voté le dernier budget départemental contre lequel se sont prononcés les 8 communistes.

de l'opposition, la rivalité n'est pas moins vive entre PCF et PS dans une région où dès 1973 les socialistes ont entamé une reconquête électorale qui s'est souvent faite nu

# du « Courrier »

ress de usus come campanario per-sennes out posé leurs questions au président, qui s'est augagé à répon-dre par écrit à chacune d'entre elles. Le Courrier a sélectionné pour publication sept lettres qui hai sombleat représentatives des préoc-

tions, si M. Raymond Couillet a servé le sien dans la troisième de la Somme, en revanche M= Chantal Leblanc dans la circonscription d'Abbeville (la quatrième de la Somme). M. Maxime Gremetz, membre du bureau politique du PC, dans celle d'Amiens et M. Raymond Maillet dans celle de Crépyont cédé leur niège en 1981 aux can-didats socialistes (il s'agit respecti-vement de MM, Guy Becq, Jean-

Claude Dessein et Guy Braine). Si un socialiste comme M. Jacques Fleury, député, conseiller géné-ral (renouvelable) et maire de Roye, assure que les rapports entre les deux partis « ne sont ni plus ni moins agressifs qu'au plan natio-nal ». M. Renard (PC) les juge « non tendus ». Membre du secréta-riat fédéral du Parti communiste de l'Oise, M. Claude Lecerf, conseiller municipal de Nogent, explique que ce qui est le moins admissible, c'est le - double langage du PS -. Il en veut pour exemple la question de l'emploi - particulièrement aiguë avec les difficultés d'Isover. Sur place, les socialistes se veulent les défenseurs des travailleurs, au sommet, ils couvrent la - casse -, dit-il.

### L'énigme Le Pen

Le recul électoral de la gauche et du PS en particulier a été moins bru-tal en Picardie (potamment dans l'Oise et l'Aisne) que dans d'autres régions lors des municipales de mars 1983. Il n'est que de voir M. Jean-Pierre Balligand - qui avait gardé en 1981 an PS la circonscription de la Thiérache (au nord de l'Aisne). que détenait, grace à un fort capital personnel, M. Maurice Brugnon faire le compte des communes ga-

Comme partout - mais, au dire de beaucoup, plus qu'ailleurs, - la Picardie souffre d'un manque de leaders. Le déclin du PC dans la Somme peut s'expliquer en partie ainsi : M. Gremetz n'a pas réussi à

supplanter M. Lamps nu baromètre de la popularité. Dans l'Oise, la disparition de Raymond Maillet a constitué un réel handicap. Dans le camp de l'opposition, les successions qui se profilent encouragent les am-bitions. On ne fait pas mystère de la fragilité de l'influence de M. Max Lejeune le jour où émergera un véri-table patran de l'apposition à Amiens. Pour l'instant, ils sont quelques-uns, comme MM. Habert Henno (UDF-Perspectives et Réalités). Gilles de Robien (UDF-PR), Jean-Clande Broutin (UDF-CDS) et André Mézin (RPR), à se mesurer. A Compiègne, ce sont aussi deux jeunes, MM. François-Michel Gonnot (UDF) et Philippe Marini (RPR), qui guignent la succession de M. Legendre, dont ils sont les ad-

Tous ces calculs pourraient être troublés par le Front national. C'est avec une curiosité non dissimulée que les responsables politiques locaux attendent les scores que réali-seront les candidats du parti de M. Jean-Marie Le Pen présents dans la quasi-totalité des cantons renou-

La Picardie, qui, selon M. Girod, a - ses élus à gauche mais ses notables à droite -, a nussi la - révolte silencieuse «, comme le dit M. Mé-zin pour expliquer les anciennes positions de force dn PC et les résultats hanorables abtenus par l'extrême droite lors des élections européennes. Si le sentiment légaliste l'emporte dans l'Oise, l'esprit frondeur, dans la Somme et l'Aisne, est vivace : difficile dans ces conditions d'avoir de fortes majorités pour l'un ou l'autre camp.

### ANNE CHAUSSEBOURG

(1) Le ministère de l'intérieur et de la décentralisation envisage de publier un décret substituant au systèm ritaire actuellement en vigueur le scru-tin proportionnel pour la désignation, par les conseils généraux, des représen-tants des collectivités territoriales aux conseils régionaux (le Monde du 2 fé-

# D'un savoir-faire millénaire aux produits du futur A 80 kilomètres de Paris, le Conseil Général de l'Oise lance sous A 80 kilomètres de l'aris, le Conseil General de l'Oise lance s' le label "Vollée de lo Céramique" un programme industriel novateur fondé sur la continuité de la filière des céramiques Produit du futur, lo néo-céramique s'utilise, depuis une période

récente, dans des secteurs de pointe, tels que l'oéronautique, l'outomobile la histochnologie les nertomonces de constant l'outomobile la histochnologie.

recente, dans des secreurs de pointe, reis que l'aerandunique, l'outomobile, la biotechnologie. Les performances de ce produit sont telles que de nombreuses applications sont d'ores et déix

rouromobile, la piorechnologie. Les performances de ce produit sont telles que de nombreuses applications sont d'ores et déjà annéenées des des industries de année conservation par le production de la conservation de la co

sont relies que ae nombreuses applications sont a ores et dela envisagées dons des industries de grande consommation, par exemple cutils ménages encrée

des universités, des organismes publics ou parapublics de dévalonnement des dus locales.

céramiques nouveaux ou traditionnels.

s'intégrer au projet.

envisages dons des mausmes de grande consommanon, par exemple outils ménagers, sparts.

Exemple outils ménagers, sparts.

Fort de 2000 ans de tradition céramique, le Département.

de l'Oise à conquier locales de laboratoire de rechards

de l'Use à conçu un projet de developpement industriel ossocion des unités de production locales, des laboratoires de recherche, des unités de production locales, des laboratoires de recherche, des unités de compnience nublics ou normalise

des universités, des organismes publics ou parapublics objectif des élus locaux. Ce réseau a pour objectif des élus locaux de développement, des élus locaux de développement des élus locaux de développement des élus locaux de développement de développement des élus locaux de développement des développement de developpement de développement de développement de développement de developpement de d

de aeveloppement, des eius locaux. Ce reseau a pour objectif de promouvoir par tous moyens, le développement des matériaux

la synergie entre les membres du réseau permettra

d'extrapoler les techniques les plus avancées, développées dans

d'extrapoter les reconniques les plus avancees, developpées dans les secteurs de pointe au profit d'applications plus classiques, les secteurs de pointe au profit d'applications plus seront venues ce qui ouvrira de nouveaux marchés aux PME qui seront venues ce qui ouvrira de nouveaux marchés aux PME qui seront venues ce qui ouvrira de nouveaux marchés aux PME qui seront venues ce qui ouvrira de nouveaux marchés aux PME qui seront venues ce qui ouvrira de nouveaux marchés aux PME qui seront venues ce qui ouvrira de nouveaux marchés aux PME qui seront venues ce qui ouvrira de nouveaux marchés aux PME qui seront venues ce qui ouvrira de nouveaux marchés aux PME qui seront venues ce qui ouvrira de nouveaux marchés aux PME qui seront venues ce qui ouvrira de nouveaux marchés aux PME qui seront venues ce qui ouvrira de nouveaux marchés aux PME qui seront venues ce qui ouvrira de nouveaux marchés aux PME qui seront venues ce qui ouvrira de nouveaux marchés aux PME qui seront venues ce qui ouvrira de nouveaux marchés aux PME qui seront venues ce qui ouvrira de nouveaux marchés aux PME qui seront venues ce qui ouvrira de nouveaux marchés aux PME qui seront venues ce qui ouvrira de nouveaux marchés aux PME qui seront venues ce qui ouveaux marchés aux PME qui seront venues ce qui ouveaux marchés aux PME qui seront venues ce qui ouveaux marchés aux PME qui seront venues ce qui ouveaux marchés aux PME qui seront venues ce qui ouveaux marchés aux PME qui seront venues ce qui ouveaux marchés aux PME qui seront venues ce qui ouveaux marchés aux PME qui seront venues ce qui ouveaux marchés aux PME qui seront venues ce qui ouveaux marchés aux PME qui seront venues ce qui ouveaux marchés aux PME qui seront venues ce qui ouveaux marchés aux profit de qui seront venues ce qui ouveaux qui se qui seront venues ce qui se qui se

Vallée de la Céramique

graphic programmer and the control of the control o

Une volonté du Département de l'Oise

Pour tous contacts: Aide 60

rour rous conrocs: Arce of PP 14
12, Av. de la République Cédex
60004 Beauvais Cédex
Tél.: (4) 445.37.37

traditionnelles aux néo-céramiques.

Michel Brule, directeur de sondage BVA. nous arvenir la lettre suivante. se aux critiques formulés mire du sondage BVA. Maich réalisé en Nouvelle onie (le Monde du 1º fevre os de l'avenir du territoire: travail a été basé sur le rece t qu'a effectue l'INSEE d' die-Calédonie en 1983, leud t d'analyser finement les ét es composantes de la populacidade, notamment sous l'augit

interviews ont été répares treize des trente deux con-calédoniennes : ces treit anes sont réparties sur quait isions administratives et lot à elles seules, plus des des : la population

qu'il s'agissait d'interviere vi la contume locale des des liques. L'necueil reçu par se eurs a été le plus souvent ne ble, et le caractère elle la pensée mélanésienne mment pas fait obstace 1 contre, je pense que les . Se orrespondent n'étaient pes tion de tous les élém mation necessaires, faule & a n'auraient pas parié d'us d'erreur de l'ardre de 15 d'erreur de l'ardre de 15 d'erreur de l'ardre de 15 d'erreur de 15 d'err de la taille de l'échantilon issant d'un échantillon de sa characte personnes, quand is observée se situe à 65 %, il

rances sur 100 que la vale se s'écarte pas de plus de idn résultat observé.

# note politique », explique-t-il.

Si les appétits sont voraces au sein détriment de leurs partenaires. Si les communistes unt maintenu leurs nvantages avec MM. Roland Renard et Daniel Le Meur dans deuxième et quatrième circonscrip-

# La boîte aux lettres

Le Courrier picard publie, à l'occasion de la visite du président de la République en Picardie, un suppliment de vingt pages.

Il comprend un état des lieux de la région, mais aussi — démarche originale — les réponses de Fran-çais Mitterrand à sept questions postes par les lactours du journal. Près de deux cent cinquante per-

# LES AVANTAGES **DE PARIS SANS SES INCONVENIENTS**

å 50km au nord de Paris, à 20mn de l'aéroport de Roissy et à 10mn de l'autoroute du Nord, nous sommes à la croisée d'axes routiers, ferroviaires et fluviaux.

Mu centre d'activité

avec des zones industrielle et tertiaire de près de 80 hectares où sont représentés la plupart des secteurs économiques.

Mn pôle technologique

proche de centres de recherches actifs : CETIM, CERCHAR, CRITT Polymères.



Une agglomération de 80 000 habitants où un soin particulier a été apporté à la réalisation d'équipements sportifs, culturels et

Renseignements: Mairie de CREIL - Tél. (4) 425.20.19

### CETTE PROVINCE QUI INVENTE

# Les agriculteurs dans leurs usines

Comment valoriser les produits de la terre

pour autant. Au contraire. La Picar-die est, en ce domaine, un peu comme les pays sous-développés qui ont des matières premières mais ne savent pas on n'ont pas les moyens d'en tirer profit en les transformant.

d'en tirer profit en les transformant.

Il existe, certes, des usines à frites et à purée (Vico, Findus). Il y a même mieux, l'entreprise Orsan (450 personnes) à Nesle, dans la Somme, et l'entreprise Eurolysine (250 personnes) à Amiens, qui, à partir de la mélasse de sucrerie, fabriquent, la première da glutamate de sodium pour renforcer la saveur des aliments et de l'acide glutamique, qui entre dans la composition de préparations pharmaceutiques, la deuxième de la lysine pour l'alimentation animale, ce qui dimipue l'importation de soja. pue l'importation de soja.

Ces deux usines sont très commes en raison de leurs succès à l'exportaen ranon de jeurs succes à l'experta-tion. Mais quelles que soient leurs hautes performances techniques et commerciales, elles ne sauraient à elles seules contenter les Picards, qui misent, pour l'avenir, sur la transformation des produits de leur

Plus de 80 % du blé picard est vendu directement à l'exportation par l'intermédiairs da port de

Rouen. Pourquoi ne pas essayer de le traiter sur place pour obtenir des produits de plus hante valeur ajou-tée: du ginten, pour enrichir en pro-téines le blé destiné à la boulangerie industrielle (ainon il faut faire du pain avec du blé américain), et des amidoss soit alimentaires, soit des-tinés à fabriquer des produits d'hydrolyse, comme le glucose, pour la confiserie industrielle.

la confiserie industrielle.

Cela commence à se faire :
Roquette, à Corbie, dans la Somme,
a déjà des unités de fractionnement
du blé et est en train de doubler sa
capacité de production. Malbeureusement, le gluten pour boulangerie
ne sera bieniêt plus rentable à fabrine sera bientêt plus rentable à fabri-quer car il y a trop de concurrence.

Les débouchés sont à trouver en direction des aliments pour animanx domestiques. Quant à la transforma-tion de l'amiden, il est nécessaire d'aller plus loin que le glucose et d'aboutir à des dérivés chimiques avec des applications en pharmacie, dans les industries lourdes et le ciment. Les Américains et les Holciment. Les Américains et les Hollandais tiennent, dans ce créneau, 80 % du marché.

Des amidons on peut envisager de tirer des produits phytosanitaires biodégradables pour le traitement de cultures qui pourraient remplacer les produits chimiques utilisés lement. Le Centre de valorisa-

Amiens (le Monde daté 28-29 octo-bre 1984) et dirigé par M. Émile Ségard, professeur à l'université de technologie de Compiègne, a fait des évaluations et retem plusieurs genres de transformations suscepti-bles d'intéresser les industriels picards, d'autant que le cours du blé ve probeblement chuter et qu'il se révelera plus intéressant pour les producteurs de le vendre sur place. La pomme de terre produit aussi de l'amidon pouvant servir, par exem-ple, de liant dans la colle de papete-rie.

### Une betterave dans le moteur

Une autre grande ligne de pro-duits nouveaux est celle de l'éthanol, carburant obtenu à partir de bette-raves et de sons-produits de sucrerie on en adaptant de nouvelles variétés de betteraves pour avoir moins de sucre et faire de l'alcool avec le

Si on sait bien faire de l'éthanol à Si on san nen iaire de l'etnanoi a partir de la betterave, on en est encore à l'étnde technique pour l'uti-lisation du blé à cet effet. On peut se servir également de la pomme de terre. Mettre de l'éthanol dans l'essence à hanteur de 10 % ne peut avoir que des avantages. Notam-ment la suppression du plomb (il

carburant en Burope à partir de 1989) et l'amélioration de l'indice d'octane, donc du niveau énergétique. M. Ségard affirme qu'il s'agit-là d'une politique devant être déci-dée au niveau national. Si l'option éthanol est choisse, il fandra instalter quarante-cino distilleries sur le territoire national. Une unité expéri-mentale tourne toujours à Arcis-sur-Aube, dans la Marne. La Picardie est prête à construire deux ou trois unités qui couvriraient les besoins en éthanol du quart nond-est de la France.

Dernière grande ligne de sous-produins: les sucres. Si les amidons de betterava sont relativement faciles à utiliser, en revanche, la sucro-chimie est plus délicate et il est très difficile d'obtenir des produits autres que la saccharuse. Les actions de recherche à mener dans ce domaine demandent du temps. On peut, par exemple, faire des sucro-glycérines utilisées dans les oxydents dans les produits alimen-taires. On peut sussi faire des sucres à pouvoir sucrant supérieur; ils ont des avantages diététiques.

Les possibilités de transformation des productions végétales picardes soat donc immenses. Certaines industries existent déjà, d'autres se

ment interdit dans le lent. A l'aniversité de Picardie, à Europe à partir de Amiens, une équipe s'est attachée à la transformation de la saccharose, une sutre améliore les variétés de pommes de terre pour en fédaire la que devant être déci-libre et en angmenter l'amides.

L'université de rechinologie de Comtion des rous-produits de la pulpe de betterave. Le Centre de valorisation des giucides, qui ressemble indus-triels, chercheurs, exploitants, finenciers, met toute son énergie à syn-chroniser les différents efforts afin

## Les enzymes du D'Thomas

Un laboratoire de pointe à Compiègne

A GÉ de trente-neuf ans, di-recteur de laboratoire de technologie enzymistique de l'université de technologie de Campiègne (UTC), Daniel Thomas, chimista de formation docteur às aciences physi-ques, — travaille depuis dic ans sur l'utilisation des enzymes. A. la tête d'une équipe de

A la titte d'una equipe de sobante-cinq personnes — composée d'enseignents, de chercheurs, de stagisirés de l'industrie et de c'hésards », — il a accru les applications multiples de case drôles de petits catalyseurs biologiques, dans l'industrie agro-alimentaire, par exemple, noirr la valorisation de ple, pour la valorisation de l'amidon dans la confection des gâteaux. Les enzymes jouent aussi sii rôle important en chinse; en phermacie, dam l'it-diante coencique, dans le trai-

Deniel Thomas a commencé pener i nomes a commence ses traveux dans un minuscule laboratoire situé dans l'ancien dortoir d'un lycée technique de Compiègne. Depuis, il n'e cessé d'étendre le champ de ses recharches at a'est attaqué, ces demare temps, au domaine ar-

L'avanture commence en 1983. Le plasticien Ernest Planon Emest est à la recherche. pour sculptur aes statues, cune matière qui conserversit des fonctions vivantes, il découvre alors les travaux de Daniel Thomas et caux de Claude Gubiotechnologie solaire de Cedara-che, qui, depuis quelque temps, cutivait les cellules végétales et les comptes rendus de l'Acadé-

tures viventas : « Vivantes comme une plante verte, comme les arbres. > Elles fixent le gaz carbonique, produisent, le jour, de l'oxygène, respirent la nuit et possèdent la fonction chlorophyl-fenne. Il est nécessaire de les ar-

Ernest Pignon-Ernest a sinsi douze « femmes » qui mesurent environ deux mètres cinquante et pesant de quinze à vingt kilo-grammes. Ils sont constituées de végétales (des micro-elgues).
Chaque statue est armée d'une atructure inétallique qui forme son aquelette. Ces statues ont ets exposées pour la première fois-lors d'un festival de fres jazz à Lissae (Gironde), et en octobre deroier on a pu les admirer au Jardin des Plantes à Paris

Après s'âtre présentée comme le procureur du bio-ert, voici que Daniel Thomas s'inté-resse au patrimoire artistique français.

### Des souillures sur les tableaux de maître

Paris. Restauratrice au Louvre, chargée des *Nymphées* — l'osu-vre monumentale (186 mètres carrés) de Claude Monet. sorte de souillurs blanchêtre recouvrait l'ensemble des toiles, risquant de les déneturer. Les paintures, comme l'explique Daniel Thomas, étaient recouvertes depuis longtemps d'une sorte de cire sous laquelle s'étendait un dénôt blanchêtre. Le service de naux avait essayé tous les moyens pour en venir à bout. En

En désespoir de cause, Mme Houmere, qui avait vague-ment entendu parler des possibilités de réfection par un procédé chercheur de l'UTC de Compiè-gne, auquel ella posa cette diffi-

ment il décida d'intervenir. « Les dépôts blanchâtres provensient. Nous avons utilisé deux enzymes — la papaine et la dextrinase —

d'être contacté pour une autre et travailler sur une toile de Solario, un peintre de la Renaissance italienne. Et sur une peinture sur bois du XIIIº siècle. Belle et noble

# eauva

Cité prestigieuse par son histoire. Ville recherchée pour son avenir.

Vous connaissez de Beauvais la cathédrale gothique et son chœur le plus haut du monde, véritable défi au temps... Aujourd'hui encore, Beauvais est sûre de son avenir.

### Entreprendre

A Beanvais, toutes les conditions sont rassemblées pour que les entreprises se créent et se développent : des aides adaptées, des terrains disponibles, des hommes formés et, aussi, une situation privilégiée à moins d'une heure de Paris.

### Vivre

Avec ses 55 000 habitants, Beauvais est une ville humaine. Ici, ou ne comaît pas les problèmes de logement ou d'insécurité des grandes métropoles. La vie a conservé son agrément ; des contacts chaleureux, une nature verdoyante, un patrimoine historique exceptionnel ... voilà l'environnement.

Tous ces atouts, de nombreuses entreprises les ont appréciés ; c'est pour cela qu'elles se sont implantées à Beauvais (Findus, D.B.A., Massey-Ferguson, Spontex, Biocodex, La Brosse et Dupont, Givenchy...). Vous voulez la réussite de votre entreprise?

Nous vous accucillors.

### Mairie de Beauvais

60021 BEAUVAIS Cédex Tel. (4) 445-09-10

# POUR EN FINIR AVEC LA QUERELLE DES ANCIENS ET DES



Il n'est jamais facile d'organiser les transports dans une cité médiévale, à fortiori quand la vieille ville est séparée de la ville basse par un dénivelé de 100 mètres...

C'est à cet objectif que nous nous sommes attelés ici avec le POMA 2000 : un métro de conception révolutionnaire qui consacrera bientôt l'union de nos vieilles pierres avec les exigences du présent. Pour nous inscrire résolument dans l'économie de demain.

Nous sommes ouveits sur tous les projets d'avenir.





r place les produits de leur

lejà; à son actif, une reussite plaire en Chine, qui va ir implanter une nouvelle ie pommes de terre et instal maine de transformation à de ce que fait Vico dans (frites, chips, surgeiés, etc.) re étude est en cours pour la mation du manioc en Thai-

MICHEL CURIE

## Thomas à Compiègne

a. (des micro-algues), statue est armée d'une imptallique qui forme alette. Ces statues ont isées pour la première d'un festival de free-jazz (Gironde), et en octobre m'. a. pu les admirer au in: a pu les admirer au s Plantes à Paris.

a s'êtra présentée Daniel Thomas s'inté-patrimoine artistique

### s souillures les tableaux de maître

fois-ci, l'histoire a pour musée de l'Orangene à stauratrice au Louvre, les Nymphéas — l'œu-amentale (186 mètres le Clauda Monet, — present Hourrise faits ncesca Hourrière était. but 1983, très embarsouillure blanchâtre re-fiensemble des toiles, de les dénaturer, Les comme l'explique Dacomme l'explique Da-les, étaient recouvertes prismos d'une sorte de laquelle s'étendait un richistria. Le service de on des musées natio-att assayé tous les our en venir à bout. En

sespoir de cause. nière, qui avait vague-edu parler des possibi-

Thomas explique com-cida d'intervenir. « Les

às de la méthode fut laniel Thomas vient



BEAC



CONSEIL REGIONAL DE PICARDIE

LAPICARD

11, MAIL ALBERT 1" 80026 AMIENS

# LA PICARDIE TRAVAILLE ET

Au cœur d'un marché de 50 millions d'habitants, la Picardie

dispose d'atouts exceptionnels:

- sa situation géographique à proximité de Paris et des régions les plus peuplées d'Europe du Nord (Londres, Bruxelles, les Pays-Bas, la Rhénanie Westphalie),

- les facilités offertes pour entreprendre, créer et se développer (avec des aides réellement adaptées aux besoins des entreprises,

des formations répondant au marché de l'emploi, des pôles de recherche et de transfert technologiquel,

-une rare qualité de vie liée à une nature riche et verte, un patrimoine historique et architectural remarquable et un grand dynamisme culturel.

Picardie, vous avez vu les mots, découvrez les faits.

### Négocier, ça s'apprend

Les réussites de l'école de commerce d'Amiens

merce et d'administration des en-treprises (ESCAE) d'Amiene, qui était restée longtemps au fin fond du classement des établissements de se catégorie, est au-jourd'hul citée per les dirigeants d'entreprise en deuxième position entreprise en deuderne poeiton ex aequo avec Reims, tandis qu'elle se trouve en milieu du peloton dens le choix fait par les élèves. Le directeur de l'école, M. Roger Mezin, ancien élève de l'Ecole nationale d'administration, affirme qu'il ne fait que tenir ses

engagements.
Lorsqu'il s pris ses fonctions
en 1981, il evait parié qu'il ferait
de Sup de Co Arriens une des
mailleures et qu'il rénoverait les
bâtiments. Pari tenu. L'Ecole de
commercs d'Arrièns, située su
fond d'un pare coccure les lorsus fond d'un perc, occupe les locaux de l'ancien paleis épiscopal, qui se trouvaient en bien meuvais état. M. Mezin n's pes voulu abandonner l'avantage d'être au cantre-ville contre une éventuelle centre-ville contre une éventuelle installation sur un campus lointain, qui aurait tout de même coûté plus cher. Après blen des palabres, il s réussi à mettre d'accord la ville d'Amiens, la région Picardie, le département de la Somme, la chambre de commerce et d'industrie d'Amiens et la et d'industrie d'Amiens et la chambre régionale de commerce et d'industrie qui lui ont procuré, au total. 8 millions de francs, utible évêché en une véritable école avec amphithétires, labo de lan-gues, bibliothèque, matériel au-diovisuel, etc. « Si nous avons obtenu ce finencement, souligne M. Roger Mezin, c'est perce que

les responsables de tous bords ont compris l'utilité de l'école. » La grande école « autrement », comme la quelifie son directeur et comma la questia son oriecteur et telle qu'elle est présentée sur la couverture de le plaquette distri-buée aux lycéens, e'est spéciali-sée dens la formation des négo-ciateurs. « Le cadre, dit M. Mezin,

cateurs, « La cacra, ett M. Mezin, perle avec son petron, ses subor-donnée, les représentants des syndicats, les fournisseurs, les banquiers... Il lui faut donc conti-nuellement négocier. C'est un homme obligé de travaller avec les subbs... les autres. >

### La note de « queule »

L'ESCAE d'Amiens a donc institué la note de « gueule », ou de personneillé, dans laquelle cinq critères entrent en jeu : l'intelli-gence et la mémoire ; le caractère et le capacité de s'engager; la eréctivité et l'imagination ; la ca-pacité de se faire estimer par les autres; la morale au sens premier : être reconnu comme honnête et capable de tenir sa parole. Bien entendu, l'enseignement dispensé est celui que l'on trouve dans les eutres écoles de commerce, mais avec ce « plus ».

Il faut croire que le créneau choisi était le bon puisque les patrons se disputent les jeunes né-gociateurs formés à Amiens. S'il e gostraurs formes a Ameria. S ne réussi, Roger Mezin ne veut pas se laisser pièger per son succès. Il remet perpétuellement en question son école : « On ne peut pas grès technique. Il n'y a pas ici de profis assurés d'âtre encore là jusqu'à la retraita. Le directeur doit pouvoir en l'espace de deux ou trois mois faire pencher l'en-seignament en faveur de telle ou telle metière. Il faut sans casse redéfinir les priorités. »

redéfinir les priorités. 3

Dans cet esprit, les stages en entreprise des étudients na sont plus suivis par les professeurs de l'école, mais par des professionnels, industriels ou banquiers. Alnsi les élèves ont des solutions techniques et pas soulement théoriques et, à travers le patron de stage. L'élève un réiniecter du de stage, l'élève va réinjecter de savoir à la PME où il a fait un aé

A Sup de Co Amiens, on a le commerce dans la pesu. Premier exemple : au lieu de payer un loyer à la ville, propriétaire des lo-caux, l'école s'acquitte en prestacaux, l'école s'acquitte en presta-tions de services, études de mar-ché sur le quartier Saint-Leu à rénover, établissement d'un fi-chier des entreprises, problèmes posés aux commerçants par l'ins-tallation des rues piétonnes. Deudème exemple : l'école s'est entendus avec le conseil général de la Somme et le conseil régional de Picarrile pour paver ensemble de Picardie pour payer ensemble des professeurs de très heut nivesu qui, avec les élèves, ferant pour moins cher le traveil de cabinet d'audit. D'autres projets sont en cours : recensement des orga-nismes d'eide à la création d'entreprises en Picardie meis aussi aur tout le territoire national, études sur la quelité des produits et sur le système d'aide à la que-lité. — M.C.

### Un oppidum sur la Somme

M. Roger Agache, spécialiste de la recherche archéologique per photo aérienne, ancien directeur des antiés préhistoriques de Picardie, aujourd'hui charcheur au CNRS, écrit au sujet de l'oppidum de La-Cheussée-Tirancourt dens ls Somme : « Rarissimes sont les sites qui, comme celui-ci présentant un intérêt archéologique aussi considéra-ble tent pour la préhistoire que pour

l'Antiquité. » Le magnifique colline fortifiée par les Gaulois est une des plus belies et des plus spectaculaires de toute la France.

Il s'agit d'un éperon berré ebsolument typique, défandu per des abrupts naturals la long de la vallée de la Somme, le long de la vellée de l'Acon et protégé, côté pluteau, par un énorme rempert de terre.

C'est autour de ce site ou's été conçu un veste projet d'aménagement touristico-archéologique beptisé.Samara - la Somme en langue gallo-romaine - 30 millions de francs financés par l'Etat, la région et le Crédit agricole seront consecrés à mettre en valeur des abords de l'op-

# Poma 2000 : le métro-téléphérique

Des transports peu communs à Laon

AON, vingt-huit mille habi-tants, chef-lieu de l'Aisne, va disposer d'un métro d'un modèle tout à fait original puisque calui-ci est, en réalité, une cabine tirée par un chbie seion la technique du téléphérique.

Poma 2000 - c'est son nom - est l'aboutissement de toute une série de recherches effectuées en France, à partir de 1965, et d'où sont sortis notamment le VAL, en service à Lille, et le système ARAMIS, qui pourrait resurgir à Paris: L'infrastructure existait dejà.

L'infrastructure existait déjà. Jusqu'en 1971 a circulé à Laon un tramway à crémaillère mettant la gare à vingt minutes de la ville haute. Catte dénivellation de 100 mètres sur 1 500 mètres de voies, le Poma 2000 la franchira en trois minutes et demie. Il existe encore sur la ligne un viaduc, un tunnel et un mur de soutènement construits en 1890. Ils seront utilisés

La vieille ville avec sa cathédrale, son hôtel de ville, ses remparts, sa porte médiévale, ses rues commercantes, commence à être saturée par les automobiles. La mise en service de Poma 2000 permettra aux per-sonnes désirant faire leurs courses en ville haute de laisser leur véhicule à côté de la gare, où des parce de stationnement seront aménagés. D'autres rues de la ville pourront alors être réservées aux piétons (700 mètres environ de la cathédrale à la place Saint-Julien) et s'ajouter à l'unique rue qui l'est actuellement, la rue Châtelet, entre

actionement, in the continue, out to a place de l'Hôtel-de-Ville et la rue Samt-Pierro an-Marché.

Pour M. René Dosière, maire socialiste de Laon, la population voit d'un très bon 'esl Pouverture de l'action de la continue de la co Poma 2000 prévue pour la fin de 1986 : elle s'intéresse à la marche des travaux, demande des explications techniques. Les commerçants sont satisfaits de voir s'étendre le réseau des rues piétonnes.

Le système Pome a été développé par la société Pomagalski, spécia-liste des transports par cébies, qui a lancé récemment un téléphérique ms du Mississippi et deux équipements dans une station de sports d'hiver. Pour fonder la société. Poma 2000, Pomagalski s'est associé. à Crousot-Loire dans une société où celui-ci détenait 65 % des parts. Ensuite, swant même le décim de Creusot-Loire, Technip a racheté la société Poma 2000. L'opération Poma 2000 compo

tait trois étapes. La première, celle des études, est terminée. Ludes études, est torminée. L'a deuxième est, aussi, pratiquement achevée. Elle consistant à réaliser sur le site la moitié de la voile, soit 750 mètres lé oble terrain est le plus en pente dans la partie hanté. C'est d'ailleurs le tronçon le plus intéresant pour l'agrément du «voyage» ou passe sur le viadue, sous le tramei et, depuis la cabine, ou aperçoit la cathétrale qui surplombe la ville haute de sea tours ajourées.

### Un million de trajets par an

Le véhicule, qui peut contenir quarante personnes, pour la plupart debout, est construit. On peut le voir à la station du haut, derrière l'hôtel de ville. C'est un engin entièrement automatique géré à partir d'un poste de commande extérieur. Personne pour le conduire on pour fermer les portes. Les essais out montré que tous les automatismes fonctionnent

bien. Encore deux ou trois mois d'essais sur la moitié du trajet termidessais sur la moitié du trajet terminée et on passera à la troisième
phase : la réalisation de la fin du
trançon et la fabrication de deux
autres véhicules. Trois cabines
seront en permanence disponibles
sur la ligne, ce qui permettra d'assurer en période de pointe une fréquence d'un véhicule toutes les deux
minutés et demic. Trois stations
seront orverfes, dont une au milieu seront ouvertes, dont une au milieu

A la sortie de Poma 2000 sur la ville liaute, les passages, pourront soit se rendre à pied à leur destination, soit emprunter un réseau de minibus. A côté de la gare SNCF, comme dans la ville haute, les tichets de bias seront jumelés avec les tichets de métro. On estime que le trafic de Poma 2000 sora de 1 million de trajets par an avec un débit de neuf cents personnes/heure dans chaque sens, le véhicule roulant à 35 filomètres/heure. Le coût de Poma 2000 est évalué à 140 mil-A la sortie de Poma 2000 sur la Poma 2000 est évalué à 140 millions, dont 105 millions pris en charge par TEtat, 10 millions par la région Picardie, 3,5 millions par le département de l'Aisne, 10,5 millions par la ville.

Équipements industriels, T.P., Collectivités et Engineering consult.

### **HEDID INTERNATIONAL**

38, rue Servan, 75011 PARIS Télex DOVAC 217346 F - Tél. 607-27-53

> Le Monde RÉALISE CHAQUE SEMAINE

### UNE EDITION INTERNATIONALE

spécialement destinée à ses lecteurs résident à l'étranger

Exemplaire spécimen sur demande

# I'INDLISTRIF SF PLAIT

La Picardie est une vieille terre d'industrie. Aujaurd'hui, des conditions nouvelles ant été mises en place qui font de la Picardie une véritable terre d'accueil des entreprises nauvelles.

Le Conseil Régianal a en effet utilisé toutes les possibilités affertes par la loi dans le cadre de la décentralisation paur résoudre les problèmes de financement des entreprises. La création, le dévelappement, la mademisation au encore la reprise d'entreprises bénéficient des mesures adaptées aux besains spécifiques de chaque situation. Il s'agit bien sûr de primes, de prêts, de garanties d'emprunt, de bonifications d'intérêts, mais aussi de participation au capital Ipar le biais de l'Institut de Participation) au de la mise à disposition de locaux Igrâce à la SICOMI régianale).

En fait, les mesures nécessaires ont été prises pour que des entreprises puissent se créer et se développer en Picardie tout en conservant une structure financière saine.

La haute technologie se développe

Dans la course aux technologies, la Picardie tient une place de premier ordre.

Les biatechnalogies, les nouveaux matériaux et les matériaux camposites, les technologies de communication dérivées de l'infarmatique, la productique, autant de domaines dans lesquels le Conseil Régianal a mis en place des arganismes de recherche dant les travaux peuvent bénéficier d'une application industrielle directe.

Enfin, avec un effort tout particulier en direction de farmatians apérationnelles répondant aux besoins de l'industrie d'aujourd'hui, ce sant des hommes hautement qualifiés qui sont à la disposition des entreprises.



LA PICARDIE EN FLECIE

**CONSEIL** REGIONAL

TI, MAIL ALBERT I" 80026 AMIENS

Picardie, vous avez vu les mots, découvrez les faits.

BEAC

grouping & Laurither water

THE STANDARD AND THE PARTY OF T

ELA RÉPUBLICA

Un o

Linformatisat

25 50 1.1500 de Bu

28-4 D.RE. 8818

BE OUT OF THE ME OF

CONTRACTOR SAME

the mode statute succession

Chiche Tratages de la Reg

post : Services . Con .

SETTES TE 12-1 PERMIS

THE POTE BUILDING AS BE

BOUND ET DELINETT BOR & ME

charte ere chereles

-



'AGE DU PRÉSIDEN

bien. Encore deux ou tros : d'essais sur la moitié du traje : de cet. on passera à la tro-phase : la réalisation de la fe tronçon et la fabrication de la trass véhicules. Trois cat server en permanence dispres sutres véhicules. Trois cat secont en permanence disposer la ligne, ce qui permettra de car période de pointe un quence d'un véhicule toutes les nimutes et demie. Trois se carant ouvertes, dont une au carant ouvertes, dont une au carant permette de carant ouvertes.

A la sortie de Poma 2000 3fille haute, les passagers par oit se rendre à pied à leur de ion de trajets par an avec un e-le neuf cents personnes/hen-taque sens, le véhicule roulet 5: kilomètres/heure. Le coit oma 2000 est évalué à lu, ions, dont 105 millions pra-harge par l'Etat, 10 millions praegion Picardie, 3.5 millions per partement de l'Aisne, 10.5 millions per la ville.

ustriels, T.P.,

75011 PARIS F - Tél. 607-27-53

mee SEMAINE

o.a ses lecteurs

n'sur demande

tranger

e tient

tion

soins

printes of the state of the sta

ont se rendre a pied a leur de ion, soit emprunter un réet nimbus. A côté de la gare Signame dans la ville haute le comme de seront jumelés au ickets de mêtro. On estime qui rafic de Poma 2000 sera de la comme de trajets par an avec me

neering consult. RNATIONAL

ERNATIONALE

# Un ordinateur au palais

### L'informatisation des services de justice à Beauvais

la fin de 1986, l'ensem-ble des services du pe-A lais de justice de Beauvais, dana l'Oisa, saront deaux, c'est l'un des deux tribunaux pilotes qui, dans le cadre d'une vaste opération lancée par la chancellerie, bénéficieront d'une modernisation aussi com-

e Notre rôle est de tester les matérials et les programmes établis par les informaticiens de la chancellerie en liaison avec nos services », explique M. Antoine Quilichini, procureur de la Répubique à Beeuveis. « Ces programmes ne sont réalisés qu'avec notre accord. lis sont évolutifs et peuvent être à tout instant comigés. »

Composé d'une unité centrale - un ordinateur de marque Intertechnique qui dispose de 60 canaux et permet de mémoriser 64 millions de caractères, de 5 consoles et de 4 imprimantes, le matériel a été installé en juin 1984, mais l'expérience a ment débuté la 17 octobre. après l'aboutissement de la premièra phase : l'informatisation du service pénal. Concrètement. il s'agit de l'enregistrement du courrier des procédures, qui. jusqu'ici, était réalisé à l'aide de fichiers manuels ; il fallait rédiger des fiches avec les noms et prénome du pleignant ou du prévenu ainsi que le service de police, puis les classer par ordre alphabétique dans da gigantes-

« Aujourd'hui, tous cas ranseignements sont directement mémorisés per l'ordinateur », commente M. Quilichini, satisfait, et nous pouvons emmagasiner davantage d'informations, comme les lieux et dates de ce par exemple. >

En mars prochain, la service « audiencement » sera à son tour informatizé. Das opérations comme les demandes de citation du prévenu, celles de casier judiciaire ou l'avis à plaignant seront effectuées par l'ordinateur et sortias sur imprimante. Les substituts du procureur n'auront plus qu'à donner des inatructions et un numéro de code aux fonctionnaires. Là encore, le gain de temps sera considérable, car la plupart des infractions enregistrées jusqu'ici demandaient un important travail de rédac-

La troisième phase, prévue pour la fin du troisième trimestre, consisters à informatiser l'édition des jugements avec indication de la composition du tribunal, les noms des avocats, la qualification de l'infraction. etc. - « Il ne restera plus qu'à mentionner par écrit la décision des juges », souligne M. Quiti-

### Gain de temps... gain de place

Enfin, an tévrier, une dernièra étape de la modernisation portera sur l'édition des pièces d'exécution (extraits de juga-ment, de décision pour incarcération, de casier judiciaire, etc.) que réclament les forces de l'ordra et les organismes de statistiques. « Nous avons calculé qu'il fallait parfois recopier huit ou dix fois l'identité du prévenu. Avec l'ordinateur, une fois suffire », fait remarquer le procureur de

Beeuvais. En plus de cette opération qui concerne la « chaîne pénale », d'autres services du tribunal seront, d'ici à la fin de 1986, informatisés : notamment les greffes civils, les cabinats d'instruction et les tribuneux pour enfants.

Cetta opération aura coûté à la chancellerie environ 1,5 miltion de francs. Les fonctionnaires ont suivi des cours de formation

A l'inévitable question sur une éventuella compression de personnel provoquée par ce progrès technique, la procureur répond par la négative. « Les effectifs actuels n'ont rien de pléthorique, explique-t-il. La modernisation nous fera gagner du temps at une place non négligeable dans les locaux par la disparition des armoires des fichiers ».

Entièrement positive, cette coération ? « Difficile à dira pour la moment, car elle est récente. reconneit M. Quilichini, Actuellement, nous perdons un peu de temps car il faut s'habituer au matériel. Mais, dans quelque temps, nous nous apercevrons des avantages importants et multiples de cette modernisa-

Reste que « jamais l'ordinateur n'aura à prendre de décision en matière de jugement ». La justice des hommes continuera à êtra rendua par les hommes. Justiciables et prévenus peuvent dormir sur leurs deux oreilles. L'ordinateur ne restera qu'un précieux... auxiliaire de justice.

# Aqualand pour apprivoiser la nature

### La côte est reprise en main

L'EST fait, la rupture est consummée, l'aménagement de la côte picarde ne sera plus jamais ce qu'il a été. On ne misera plus sur une fréquentation tou-ristique estivale de longue durée : le littoral de la Manche n'est pas celui de la Méditerranée ; il faut offrit au-

CETTE PROVINCE QUI INVENTE

Le Syndicat mixte de la côte picarde, créé en 1974, mais qui a pris son véritable essor en 1981, est bien décidé à faire preuve d'imagination pour aménager le littoral, entre Fort-Mahon et Mers-les-Bains, à l'intention des habitants proches, parier sur ce que l'ou appelle les loisirs « de proximité ». Dans un rayon de moins de 200 kilomètres, on trouve en effet une population de plus de douze millions de personnes. Habitants de Pi-cardie, bien eutendu, du Nord-Pas-de-Calais, du nord de la région parisienne, des Ardennes, de l'Eure, de Seine-Maritime, de la Marne, sans compter les Britanniques, les Belges et les Néerlandais, qu'on voit apparaître sur les routes dès le mois d'avril.

### Garder la conscience des éléments

La côte picarde, estime M. Dominique Cocquet, directeur du Syndicat d'aménagement (le président est M. André Leduc, vice-président du conseil général), a sajourd'hui des chances qu'elle n'a pas eues pendant trente ans, la principale étant que la nature y a été saavegardée par la force des choses. Le climat est difficile, c'est vrai, mais il faut accepter cette « norditude », développer des activités qui permettent de s'affranchir du temps et de ses aléas, propo-ser des loisirs de courte durée, pas très loin de chez soi, à un prix acceptable. Dans cetta optique, le projet le pius ambitieux est celui d'Aqualand, qui sera ouvert as public le 1- juillet 1985 dans le Marquen-

Situé dans les danes entre Ouend-Plage et Fort-Mahon, Aqualand sera le premier parc aquatique de loisirs mixte (couvert et de plein air) rés-

Le parc comporters d'abord un bâtiment de 2500 m², à l'intérieur duquel on trouvera un plan d'eau de 650 m' offrant toute une gamme d'attractions : bassins à vagues, ri-vière, bains bouillonnants, geysers, toboggans, avec quelques innovations technologiques, notamment le système d'asservissement électronique de l'ensemble des fonctions et la machine à vagues, de conception nouvelle. Un restaurant, un cinéma, un com vidéo, un solarium, une salle de musculation, viendront compléter les activités aquatiques et seront destinés à permettre au public de demeurer dans l'établissement toute

Ensuite, un parc extérieur, à - vocation ludique », pourra accueillir 2 500 personnes en même temps. Il se développera sur près d'un hectare et comportera trois bassins ainsi que divers jeux et activités originaux. Un système de serres assure la tran-sition entre le bâtiment et le parc extérieur, offrant des zones d'abri confortables.

L'idée développée par les promoteurs est d'a associer la nature qui nous entoure à la nature humaine, la conscience des éléments avec la conscience du corps ». La station du Marquenterre doit, diseat-ils, être la

station de la maitrise de soi ». Pour pouvnir pénètrer dans l'Aqualand et bénéficier librement des équipements, il ea coûtera de 35 à 40 francs par personne. Des cartes de réduction sont prévues. Le parc extérieur sera ouvert pendant au moins cent jours par an, tandis que la partie converte devrait être ouverte d'un bout de l'autre. Coût du projet : 28 millions, financés à hauteur de 18 millions par l'Etat, la région de Picardie et le déartement de la Somme (chacun 6 millions), le Crédit agricole inves-tissant 6 millions sous forme de cession de terrains, tandis que la société d'exploitation, à laquelle participent le Crédit agricole et la Banque de Paris et des Pays-Bas, apporte 4 mil-

Tout autour d'Aqualand, 20 bectares sont destinés à la construction immobilière. Une large place sera accordée au locatif pour que les maisons soient habitées le plus souvent possible tout au long de l'année.

Aqualand ne sera pes le seul pôle d'attraction de la côte picarde. Un programme triennal (1982, 1983, 1984) prévoyant 50 millions d'investissements publics.

### Les oiseaux du Marquenterre

En fait, 94 millions ont été investis pendant ces trois ans, notam-ment dans Aqualand mais aussi dans d'autres réalisations : le village de vacances du cap Hornu, à Saint-Valery-sur-Somme, la Maison de l'oiseau, à Lanchères, le premier musée de l'oiseau en France (il a déjà reçu vingt mille visiteurs depuis son ouverture, le 14 juillet 1984) le village de loisirs de Cayenx-sur-Mer pour les amateurs de voile, la maison familiale de vacances d'Hautebut (125 lits), la construction de donze courts de tennis, deux salles polyvaleates, des équipements èquestres, des aménagements nastiques au Crotoy et à Mers-les-Bains; 30 kilomètres de sentiers de découverte dans les lieux protégés.

Plusieurs millions de francs ont, an total, été dépenses pour la gestion des espaces naturels : fixation des dunes, réhabilitation des gravières,

Toutes ces réalisations s'ajoutent anx pôles d'animation déjà existants, notamment le parc ornithologique da Marquenterre, an nord de la baie de Somme, un des plus importants d'Enrope (110000 visiteurs par an), le train touristique de la baie de nme, la chasse au gibier d'eau en baie de Somme et en baie d'Authie, le golf de dix-buit traus de Nampost-Saint-Martin, dc nombreux centres equestres, sans parler des monuments proches à visiter. Il y a, il y aura de plus en plus un tou-risme picard, c'est-à-dire adapté aux ressources et au « style » de la ré-

\* Renseignements à l'Office du tourisme d'Amiens, rue Jean-Catelas, 80000 Amiens, Tél. : (22) 91-79-28.

# DE L'ENVIRONNEMENT TOUT PRES DES GRANDES CONCENTRATIONS **EUROPEENNES**

Pour bien travailler, il faut bien vivre. La Picardie est un pays vert, serein et diversifié. Des somptueuses forêts aux bocages vallonés, des étangs à la mer, la nature s'offre pleinement. Les villes y sont toujours de dimension humaine et les riches heures de l'histoire y ont laissé des traces; c'est ici que l'art gothique a trouvé son plein épanouissement, nous donnant six des plus belles cathédrales.

La Picardie, c'est un art de vivre et de travailler "au vert" à proximité des grandes métropoles.

La Picardie sait accueillir les hommes; c'est aussi pour cela que s'y retrouvent industriels et chercheurs.



CONSEIL REGIONAL **DE PICARDIE** 

11, MAIL ALBERT 1" 80026 AMIENS

Picardie, vous avez vu les mots, découvrez les faits.



# Quatre régions en une

# Des frontières imprécises et toujours contestées

OUT le monde s'accorde à reconnaître que les limites actuelles de la région de Picardie, e'est-à-dire celles de ses trois départements (Somme, Aisne et Oise), ne recouvrent qu'imparfaitement la « vraie » Picardie. Mais il est plus inquiétant de constater que personne ne s'ac-corde sur les limites de cette vraie » Picardie. Les géographes délimitent un domaine, les linguistes un autre. Quant aux historiens, ils constatent que l'espace picard fut très monvant siuon insaisissable au cours des âges. . . .

La Picardie géographique fut dé-finie très précisément par Albert Demangeon dans sa célèbre thèse sur la Picardie et les régions voi-sines (1905). C'est le pays de la sines (1905). C'est le pays de la craie blanche recouverte d'nna terre à blé. Il est limité au nord par le bassin houiller (il inclut donc une grande partie de l'Artois). An nord-est, il est limité par les bocages de la Thérache (craie maneuse et argile). Il s'étend à l'est jusqu'à Vervins et Laon. Les plateaux calcaires tertiaires du Novemeis du Soissenpais et du Noyonnais, du Sossonnais et du Valois le limitent au sud-est. Au sud-onest, c'est le pays de Bray qui le sépare de la Normandic.

Cette Picardie des plaines à blén'est pas aussi plate qu'on se l'ima-gine : elle a ses « rideaux », sorte de grands talus, et ses larges val-lées. Pays de la craie, la Picardie est aussi le pays de l'eau : marsis tant au long de la vallée de la Somme mais aussi grande nappe phréatique souterraine du Santerre. La Picardie, c'est enfin une bor-dure côtière très particulière : falaise vive identique à celle du pays de Caux qui la prolonge au sud, falaise morte de part et d'autre de l'embouchure de la Somme, sépal'embouchure de la Somme, sepa-rée de la mer par les Bas-Champs au sud, le Marquenterre an nord et un splendide rivage de dunes et de plages de sable. Ce pays da l'eau est aussi le pays des oiseaux : le pare ornithologique du Marquen-terre permet au visiteur d'appré-cier la richesse de la vallée de la Somme et de son estuaire dans ce-Somme et de son estuaire dans ce-

C'est la nature même de ce pays, en particulier l'existence des « terrasses fluviatiles », qui a permis aux chercheurs modernes d'y découvrir les traces les plus anpeut dire que la prénistoire est née en Picardie avec l'Abbevillois Boucher de Perthes (les Antiquités celtiques et antédileviennes en 1847). Les préhistoriens d'aujourd'hui utilisent des dénominacher de Perthes (les Antiquités celtiques et antédiluviennes en 1847). Les préhistoriens d'au-jourd'hui utilisent des dénominajourd'hui utilisent des dénomina-tions issues de toponymes de la vallée de la Somme pour désigner l'Abbavillieu (500 000 ans avant J.-C.), l'Acheuléen (quartier Suiut-Acheul) d'Amieus; 300 000 ans avant J.-C.). Les traces d'une époque plus ancienne encore que l'Abbevillien ont été découvertes à Montières-lès-Amieus en 1958 par Franck Bourdier et Roger Agache.

C'est aussi la nature du sol et de la végétation qui, depuis vingt ans, a permis à Roger Agache d'effec-tuer un fantastique travail de pros-pection archéologique aérienne et de découvrir ainsi avec une netteté remarquable l'implantation des

Ce pays, défini par son identité géographique, on peut l'appeler Picardie, dans la mesure au c'est avec les Picardies historique et linguistique qu'il coincide le plus, mais Albert Demangeon recomaisseis historique que le met Picardie mais Albert Demangeon recomais-sait hii-même que le mot Picardie n'uvait pas à proprement parler un sens géographique et ne pouvait désigner qu'un domaine linguisti-que. La Picardie, c'est le pays des gens qui parlent picard.

### La France est née à Soissons

langue et de civilisation germanique, sous la conduite de leur roi Clovis, envahissent depuis Tournai toute la Gaule du Nord et battent le dernier représentant de l'autorité romaine en cette région, Syagrius, à Soissons. Toute la Gaule du Nord, jusqu'à la Loire, passe sous l'autorité de Clovis, et ce pays, agrandi par les conquêtes ultérieures de Clovis, devient le pays des France, la Fernes. On autorité des Frances, la Fernes. des Francs, la France. On peut ainsi dire que la France est née en 486 à Soissons, il va tout juste y avoir mille cinq cents ans (1).
C'est aussi et par là même la naissance de la Picardie, si tant est,
mais rien u'est moins sûr, que le

Dans ce domaine d'oil, vont an cours des cinq siècles suivants se dessiner des aires plus restreintes caractérisées par certains faits linguistiques. Ce sont les différents dialectes et parmi ceux-ci le picard. Pour simplifier les choses, disons que le picard est caractérisé par deux traits phonétiques fondamentaux:

- le maintien de K + A et G + A (ex. : lat. campum, pie. kam, fr. champ), trait commun an. picard et au normand mais qui dis-tingue ces deux dialectes d'oil de tous les autres :

- l'évolution de K + E, K + I, K + Y, T + Y ubontissant en pa-card à - ch - et en français à « 5 > (ex. : lat. centum, pic. chin, fr.

Dès le haut Moyen Age apparaît ainsi un espace picard purement linguistique limité au nord par le parier flamand (purement germanique), au sud-ouest par le normand, au sud par le francien (ancêtre du français écrit, région de Paris), au sud-est par le champenois et théoriquement un nord-est par le wallon, bien qu'au Moyen Age on ait souvent confondu picard et wallon. Ainsi se fonde à l'université de Paris, entre 1215 et 1222, une « nation picarde », de 1222, une « nation picarde », de fait association des étudiants de langue picarde et wallonne.

Le linguiste Raymond Dubois (le Domaine picard, 1957), à par-tir des noms de lieux a tenté de définir précisément les limites de ce domaine picard. Il recouvre la totalité du domaine géographique précédemment défini. Les limites du sud correspondent assez bien que la largue price de sit morde. que la langue picarde ait mordu largement, du moins au Moyen Age sur la rive gauche de l'Oise, Les limites nord et nord-est sont en revanche très différentes, puisque le pieard euglobe la région de Lille, le Hainaut français, le Hainant belge et la Thiérache.

Ce parler picard, extraordinaire-ment varié d'un pays à l'autre, a été la seule langue des campagne

français u'était parlé que par cer-taines classes sociales dans les villes). Les mutations économiques villes). Les mutations économiques du dix-neuvième siècle ne l'ont pas affaibli, bien an contraire. Il s'est créé un picard des quartiers ouvriers des villes (le quartier Saint-Leu à Amiens, par exemple), un picard des mines. Toute une littérature poétique, théâtrale, chansonnière, humoristique, a fleuri entre 1850 et 1914. Si le picard a petit à petit perdu sa vitalité, e'est bien sûr sous l'influence de l'enseignement du français à l'école, mais aussi et surtout à cause de la gnerre de 1914-1918, de ses desguerre de 1914-1918, de ses des tructions et de ses déplacements de populations. Enfin, les mutations populations. Enfin, les mutations profondes et rapides du monde agricole uu vingtièma siècle ont fait ressentir le picard comme la survivance d'un pausé révolu.

Et, pourtant, le picard se parle encore. Il y u même actuellement une véritable renaissance du dialecte, mais comme la parte accorde.

lecte, mais comme langue seconde, comme véhicule d'expression artis-tique. Cette renzissance u'est pas bien sur étrangère à une certaine mode écologique, mais elle traduit aussi, chez une nouvelle généra-tion, un besoin d'exprimer des réa-lités d'anjourd'hui avec un langage dont on a trop dit qu'il était d'au-

### A Amiens, l'apogée du gothique

Il y a en historiquement une cas sure entre les pays de la Somme et de l'Oise, d'une part, et la Fiandre française et le Hainaut, d'autre part, l'Artois étant rattaché tantôt à l'un tantôt à l'antre de ces ensembles. Il existe une relative unité de la région Aisne-Oise-Escant à de la region Alsne-Oise-Escant a l'époque mérovingienna; c'est même essentiellement dans cette région que s'exerce le pouvoir. C'est à Tertry (Vermandois) que Pépiu de Haristal, ancêtre de Charlemagne, bat le roi mérovingien Thierry III en 687. Ainsi, la puissance carolineigne prend son puissance carolingienne prend son origine au cour de cette même ré-gion. En 768, Charlemagne est couronne roi à Noyon.

La cassure se produit en 843 an traité de Verdun : le Hainaut (rive droite de l'Escant) et le Cambrésis vont à Lothaire, l'Artois, les pays de la Somme et de l'Oise à Charles le Chauve. Puis le système féodal se met en place. C'est Phi-lippe Anguste qui, patiemment, de 1185 à 1223, va rattacher au do-maine royal (Senlis, Compiègne, Laon) les pays de la Somme, le Vermandois et le Valois.

se dessine un espace picard, du moins de langue picarde, mais plus moins de langue picarde, mais plus restreint que l'aire linguistique et correspondant bien plus aux limites de la Picardie géographique. Son destin est dès lors « orienté vers Paris » (R. Fossier). C'est la région la plus peuplée et la plus riche du pays d'oil. C'est une « terre à blé » (céréales), au rendement exceptionnel pour l'époque. L'élevage du mouton permet à l'industrie drapière de se développer dans les villes, quoique fortement concurrencée par la draperie flamande. Cette prospérité économiquie favorise le développement de l'art « gothique » — on « art franque lavorise le developpement de l'art «gothique» — on «art francais» : on ne saurait par là mieux 
exprimer le lien profond qui unit à 
cette époque l'espace picard à l'Îlede-France et à Paris. La première 
croisée d'ogives est celle de l'abbaye de Morienval (Valois). Le premier édifice important construit dans le nouveau style est l'abba-tiale de Saint-Denia près de Paris. Puis des cathédrales sont édifiées dans les grandes villes : Noyon, dans les grandes villes: Noyon, Senlis, Laon, Arras, Soissous, Amiens, Bezuvais... La cathédrale d'Amiens (1220-1288) marque l'apogée de l'architecture gothique par ses dimensions et la perfection de sa réalisation. Ce monument, qui a miraculessement échappé au vandalisme révolutionnaire et aux destructions des gnerres, vient destructions des guerres, vieut d'être inscrit an patrimoine mon-dial par l'UNESCO.

Après cette période particulière-ment brillante, la région va subir les désastres de la guerre de Cent Ans. Il se constitue un pays bourguignon du Nord, composé de l'Artois, de la Flandre (dont hérite, en
1364, le due Philippe le Hardi),
augmenté par Philippe le Bon, outre des Pays-Bas, des villes de la
Somme, du Boulonnais, du Ponthieu et du Hainaut.

Louis XI tente de reconquérir les territoires perdus. Il s'empare des pays de la Somme, puis de l'Artois, attaque le Hainaut. En 1482, au traité d'Arras, Maximilien de Habsbourg, gandre de Charles le Téméraire, renonce aux pays de la Somme et au Boulonnitivement françaises. La Picardie historique est née. Ce qu'il faut noter, c'est que, durant les seizième et dix-septième siècles, la Picardie, en tant que gouvernement militaire, est une province frontière face à l'Arton. D'où une situation de guerre incessante. Cette situation durera jusqu'à la reconquête de l'Artois, confirmée par le traité des Pyrénées (1659).

A partir du milieu da dix-septième siècle, l'Artois reconquis

protège la Bicardie. Les industries tentiles se développent, telles que la sayetterie (serge de laine) introduite à Amiens par des artisans chassés d'Arras par Louis XI. Colbert fait venir le Hollandais Van Robais à Abbeville pour y installer une manufacture de draperie à la façan des Flandres. A Saint-Quentin, on travaille le lin et, à Amiens, à partir du milieu du dixhuitième siècle, le velours d'Uriecht puis le vendeur coton. Citons enfin la bonneterie du Santerre et une industrie rurale originale : la serrurerie du Vimeu. nale : la serrurerie du Vimeu.

Avec la Révolution, e'est l'apparition des départements. En ce qui concerne le Picardie, leur tracé s'inspire non des limites de l'ancieu nvernement, mais de celles des nécalités (administration civile). C'est ainsi que le département de la Somme recouvre à peu près l'an-cienne généralité d'Amiens (à l'excenne generalité d'Amiens (à l'ex-ception de la bande côtière de Montreuil et du Boulonnais, passée au Pas-de-Calais), que le départe-ment de l'Aisne recouvre l'an-cienne généralité de Soissons mais en dépossédant Soissons de sou rôle de capitale au profit de Laon, que le département de l'Oise re-groupe des fragments des généra-lités de Paris, Soissons, Amiens et Rouen Ainsi disparaît la Picardie historique, de nouveaux espaces plus restreints se créent, dans les-quels commencent à se dessiner les grands centres d'activité économique de la Picardie d'anjourd'hui. Enfin, c'est la création de la ré-

Enfin, c'est la création de la ré-gion Picardie, regroupement des trois départements. Cette réginn éprouve quelque difficulté à affir-mer son identité, peut-être en rai-son de l'apparente incohérence de ses limites. Si la limite avec l'Ar-tois, vieille de cinq siècles, paraît assez naturelle, la fracture la plus-évidente est celle de la vallée de l'Oise : les pays de la rive gauche de l'Oise ressentent tout naturelle-ment. l'attraction de Paris, voire ment l'attraction de Paris, voire celle de la Champagne, et se sentent un peu picards.

On pourrait rever d'une Picardia plus authentique, mais toute tenta-tive de nnuvalle délimitation n'aboutirait qu'à des solutions bâ-tardes, toujours coutestables. Micux vaut aujourd'hui tenter de faire exister économiquement et cultureliement cette Picardie administrative...

> MICHEL CRAMPON. maître assistant à l'université de Picardie.

(1) Use association vient d'être créée à Amiens pour la célébration du millénaire de la Fondation de la France en Picardie. Siège: 33, rue Saint-Geoffroy, 80000 Amiens.

# Rock de plein champ

# La musique telle qu'on la fait

« Rock around the bettereve. » C'est la chenson qu'aurait pu chanter Bill Haley s'il avait donné un concert à Tergnier. Plantée au milieu des champs de betteraves de l'Aisne, au cœur de la Picardie profonde, cette ville d'à peine 10 000 habitents s'enorgueillit, autant que de ses sites touristiques et de sa gare de triage, d'abriter une bonne dizaine de groupes de rock'n'roll, de vrai.

Tergnier est un exemple parmi d'autres. Amiens, Laon, Saint-Quentin ou Creil abritent elles aussi des formations spécialisées dans ce style de musique. La Pi-cardia région rock ? C'est indé-niable. Même les élus politiques et les « décideurs culturels » l'ont

Tout commença en mars 1982 avec la mise en place du premier Tremplin Rock régional en Picar-die. Son créateur, Raymond De-fosse, directeur de la Maison des arts et loisirs (MAL) de Laon, n'est pas seulement un animateu dynamique ; c'est, surtout, un passionné de rock'n'roil, amoureux des Them, des Animais et des Stones. Raymond part d'une constatation simple et négative : la rock, qui avait connu ses heures de gloire dans les an-nées 60 avec des formations locales, est en train de mourir dans la région faute de salles appropriées, à cause d'organisateurs peu motivés qui préfèrent jouer la carte de la variété ou de la chan-son ressurante. Raymond divuigue dans la presse son idée de réaliser ce fameux Tremplin Rock, reçoit plusieurs dizaines de ces-settes de groupes heureux de voir-qu'enfin quelqu'un se décide à bouger.

Il sélectionne deux groupes dans les trois départements, fait petronner l'opération per une re-vue spécialisée (Best), per le label Phonogram (qui offre au vain-queur la confection d'une maquette dans un studio d'enregis-trement) et par Henri Leproux, ax-directeur du défunt Gnif jury). C'est la formation beauvai-

sienne Vendredi 13 qui décroche participants ont récolté das contrats d'engagement, se sont produits devant un public nom-breux et ont recueilli de larges échos dans la presse. Succès

complet pour ce coup d'essai. L'année suivante, Raymond Defosse décide de donner au concours une autre dimension. Il rencontre Jean-François Danquin, directeur du Festival populaire de Picardie - passionne lui aussi de rock, - qui procure, par le biais du conseil régional, une subvention de 200 000 F: D'autres subventions sont également recueil-lies : 20 000 F du ministère de la culture et 5 000 F de la jeunesse et des sports. Quant à la Maison des arts et loisirs de Laon, elle acenroa una anvainppa da 50 000 F.

Hier un 33-tours

Lesté de ce solide budget, le deuxième Tremplin Rock en Picar die prend son essor : des sélections départementales sont mises en place dans les trois départe ments; trente-cinq orchestres y participent. Six d'entre eux se produisent lors de le finale qui se déroule le 12 mars à la MAL de Laon: F4 Coulé et Roll Mops, pour la Somme ; Karcass et Coleus, pour l'Aisne ; Pascal B. Carmen et Sofa Chérie pour l'Oise.

Tous peuvent graver une oudeux chânsons sur ûn elbum enre-gistré en public à l'occasion de la finale, réalisé par la célèbre Michel Zacha — l'homme qui « fit » un son à Starshooter, à Telephone et à bien d'autres. — fabriqué et dis-tribué per un jeune label aux dents longues : Virgin. Danquin et Dese venaient de créer un précédent : pour la première fois dans le monde du rock français, des deniers publics (les subventions du Festival populaire de Picardie, donc de la région Picardie) servaient à produire un disque comorcialisé per une firme privée.

Expérience unique : même si, sur le plan commercial, elle est

restée confidentielle : (2 000 disques vendus), ella eut un effet certain d'antraînement. Das concerts s'organisèrent un peu partout dans la région. Surtout, des formationa se créèrent dans les lycées et dans les caves des cités ouvrières. Raymond Defosse

avait atteint son but. Jean-Philippe Jamin, directeur du Centre culturel de Roye, dens ia Somme - qui avait déjà organise une finale départementale dans sa ville, - vient de prendre son relais. Grâce à lui, le troisième Trempfin Rock en Picardia a été remis sur les rails. A peu de chose près, les partenaires financiers restent les mêmes (Festival populaire, ministère de la culture, avec en plus le conseil général de la Somme et la Crédit Lyonnais), ainsi que les structures da fonctionnement (sélections départe-mentales et finale régionale).

Les premières éliminatnires (celles de la Somme) viennent d'avnir liau à Morauil, pràa d'Amiana, retenant daux groupes : Sens interdit et Cristal. Celles de l'Oise et de l'Aisne se dérouleront respectivement la 16 février au Centre culturel de Creil et le 9 mars sous chapiteau à Chauny. Quant à la finala, elle a eté programmée pour le 13 avril à Roye, avec comme têtes d'affiche Pascal B. Carmen (finaliste au Tremplin de 1983), Raoul Petite et les Anglais Doctor Feeigood.

Si Raymand Defease était avant tout l'homme du son, Jean-Philippe Jamin se révèla celui de l'image. Il propose au groupe vainqueur le réalisation d'un clip vidéo préparé per des profession-nels de haut niveau. Un dossier e été transmis au ministre de la

« Le ministre de la culture a parle de la création possible de petits Zénith en province. La Picardie, qui sait, a peut-être une chance !.. », confie le directeur du Centre culturel de Roye sur un ton



# GENERALE SUCRIERE

Confiance Vitalité Equilibre

- Un Grand de l'Agro-Alimentaire français
- 5 milliards de chiffre d'affaires
- Plus de 1 million de tonnes de sucre commercialisé, dont près da la moitié sont

GÉNÉRALE SUCRIÈRE offre au grand public daux gammes complètes de produits : SOL pour les sucres d'origine métropolitaina,

SAINT-LOUIS pour les sucres d'origine tropicala.

Aux industriels, utilisateurs de sucre, GÉNÉRALE SUCRIÈRE propose des produits de qualité, assortis de services particuliers.

L'équipement industriel de l'entreprise comprend dix unités de production réparties sur la territoire national. En particulier, troia sucreries, implentées à AULNOIS-SOUS-LAON, ÉPPEVILLE et ROYE, participent au développement économique de la PICARDIE, première région française productrice de sucre.

GÉNÉRALE SUCRIÈRE est une fifiale de SAINT-LOUIS BOUCHON dont les actions sont inscrites à la cota officielle de la Bourse de Paris.



SIÈGE SOCIAL DIRECTION GÉNÉRALE & ADMINISTRATION 75008 PARIS Télex: 650050 GÉCOSUC





THE SAME SLATE IT PAR

paratre it is a police ninter of the latter of the A

Contract of the Section

EN CO TIETT DE LE PROCONCIN Carinte Permant out ciasme

- a rua Savoye de La Car

Sens area au, clic a travalle

min da ara de 1-1- 8 1937

Jam andotana et au **denom** 

mi timit singa at forte. Phi

MINORAL TRA DE TETTOS À PAR

or or finitizates, per de comme

mes, res t'éranchement Mai

emperature - que no trate come to

jachtime d'un vieus géréfreux @

Find and promoter with grands and Elle trans a new realist find

THE PART OF MALE STREET

Eleabergray a Carry group Emichige he are expensive m 4m ibmenius dent sins a

Comme company of the company of employers of they us severence

- Um those after member the transfer was the sea was का है। कार कार्य यह की के **उनके स्थाप** 

California de la la Califal 🛔

induced by the course

127

27.77

UN FILM DE DAY

an 1003. The mountainers are being Security of Tables DA GOOGE SO CHAME CO The el Date - Engle STO STATE - SAME OF CONT. LOW MEDICAL MA

ge la Picardie. Les industrie es se développent, telles que yetteric (serge de laine) into à Amiens par des annum às d'Arras par Louis XI (o fait venir le Hollandar, Va is à Abbeville pour y usual manufacture de draperie n des Flandres. A Saint n des realité le lin g as, à partir du milieu du ième siècle, le veloui, echt puis le vendeur com le senfin la bonneterie du Sen

et une industrie rurale ong. Ia serrurerie du Vimen serrurerie du Vimeu.

ec la Révolution, c'est l'app. ec la Revolution, c'est appa-des départements. En ce qui irre la Picardie, leur trac-tire non des limites de l'ancen

anement, mais de celles de, alités (administration civile)

ainsi que le département d mme recouvre à peu près l'ance généralité d'Amiens la l'et.

on de la bande côtiere de reuil et du Boulonnais, passe as de Calais), que le departe da l'Aisne recouvre l'an assertint de Soissone montre l'an assertint de l'

épossédant Soissons de son de capitale au profit de Laon le département de l'Oise re de département des généra-des fragments des généra-de Paris, Soissons, Amiens et n. Ainsi disparaît la Picardie rique, de nouveaux espaces restreints se creent, dans les commenceut a se dessiner les s centres d'activité economi-

le la Picardie d'aujourd'hui fin c'est la création de la re-Picardie, regroupement des départements. Cette region ve quelque difficulté à affir

son identité, peut-être en ra-le l'apparente incohèrence de

mites. Si la limite avec l'Ar

vieille de cinq siècles, paran

naturelle, la fracture la pla

inte est celle de la valiée de

: les pays de la rive gauche

Dise ressentent tout naturelle

l'attraction de Paris, voire

de la Champagne, et se ses

pourrait rever d'une Picardie

authentique, mais toule tenta de nauvelle délimitation

is, taujours contestables.

x vant anjourd'hui lenter de

reliement cette Picardie adqui

MICHEL CRAMPON.

moitre-assistant

à l'université de Picardie.

Une association vient d'être à Amiens pour la célébration de naire de la Fondation de la

e en Picardie. Siège : 11. rue Geoffroy, 80000 Amiens.

confidentielle : (2 000 dis-

rendus), ella eut un effet

i d'antrainament. Des cs s'organisèrent un peu dans la région. Surtout, mations se creerent dans ões et dans les caves des .wrières. Raymond Defosse

r-Philippe Jamin, directeur tre culturel de Roye, dens me - qui avait dejà organe finale départementale i villa, - vient de prendre sis. Grace à lui, le troisieme in Rock en Picardie e été

ur les rails. A peu de chose

es partenaires financiers les mêmes (Festivel popu-

unistère de la culture, avec i le conseil général de la et le Crédit Lyonnas).

se les structures de fonc-

nent Isélections départes et finala régionale). premières éliminatoires

de la Somme) viennent

· liau à Morsuil, près

ena, ratement deux

1 : Sens interdit et Cristel.

ie l'Oise et da l'Aisne se

ront respectivament le

ier au Centre culturel de

le 9 mars sous chepites!

ry. Quant à la finale, elle à

prammée pour le 13 avril à

vec comme têtes d'affiche

B. Carmen Ifinalists 30

n de 1983), Raout Petite

aglais Doctor Feelgood.

aymond Dafossa etait

rut l'homme du son. Jest

Jemin se révèle celui de

ti propose au groupe

ar to realisation d'un cap

épare par des profession

haur niveau. Un dossier ?

ismis au ministre de

rteint son but.

in peu picards.

relité de Soissons man

# ARTS ET SPECTACLES

Pendant plus de cinquante ans, Charlotte Perriand a modelé des appartements, a réfléchi aux besoins de la vie au quotidien. Avec Le Corbusier d'abord, puis volant de ses propres ailes. Pour un art d'habiter dans la modernité du vingtième siècle.

# Charlotte Perriand

### ARCHITECTE D'INTÉRIEUR

TNE dame claire. Il peut paraître idiot d'appliquer à une personne ce qu'on dit des yeux, on du langage. Mais il y'a bien les yeux, et le langage, et tout l'être. Et c'est le premier mot qui vient de la rencontre. Charlotte Perriand est claire, comme la ville Savoye de Le Corbusier, le « gourou » de la rue de Sèvres avec qui elle a travaillé pendant dix ans, de 1927 à 1937. Claire au-dedans et au-dehors, nette, directe, simple et forte. Pas de bla-bla-bla, pas de temps à perdre en foutaises, pas de confidences, pas d'épanchement. Mais le personnage - qui ne joue pas a la chaleur d'un vécu généreux et

Vous avez préparé vos ques-tions? Elle prend d'emblée les choses en main. Je vous accorde une heure.

Elle a beancoup à faire avec l'accrochage de son exposition aux Arts decoratils dont cue a clie-même conçu le parcours, une rétrospective de près de soixante

- Une chose assex pénible parce que c'est un retour en arrière. Et moi je vis dans le présent et en prospective vers l'avenir.

Oui, encore et toujours, à quatro-vingt-un ans.

- Avoir refait le chemin en sens contraire m'a aussi amenée à cette idée que ces soixante années représentent bien une fraction du vingtième siècie, mais qu'aujourd'hui, étant données les nouvelles connaissances et les techniques, il y a d'autres réflexions à

Partant de sa rétrospective, on vaudrait qu'elle parle d'elle d'abord, de son évolution person-

- Mon évolution, mon évolution. Je me demande s'll y a eu Evolution ou non. La réponse sera globalisante :

elle reflète son siècle. - On reflète automatiquement son époque, ce qu'elle vous donne, et ses techniques, et la société

ans laquelle on est. Elle a commencé à travailler à l'époque machiniste, qu'elle a épousée absolument dès le début, en 1927. Elle s'est trouvée mêlée à ce qu'on a appelé l'avant-garde, où la créativité et les modes d'expression nouveaux allaient de soi. l'architecture d'alors, une certaine architecture - celle de Le Corbusier ou du Bauhaus - était

formes courantes. - Depuis, on ne peut pas dire tcuil? Il faudra que ça ait tellement changé. Les pour s'asscoir...

en rupture avec le passé et les

matériaux n'ont pas beaucoup évolué. On construit toujours en dur, avec des matériaux lourds. C'est maintenant qu'on va abor-der une nouvelle époque, avec la miniaturisation, la légèreté, la communication. Ce sera une évolution très importante. Il faut dès maintenant la sentir et la maitriser en même temps, et pour commencer, d'abord la vouloir.

Cette histoire la rend - absolument euphorique», Mais à côté de ca, les hommes de son métier

 Ils se réfugient dans des formes ou dans des formules an-ciennes, ils vont chercher dans le temps, dans l'antique, dans tout ce que vous voudrez. - c'est le post-modernisme. Ou alors lis pensent aller tout à fait de l'avant en voulant le néo-modernisme, c'est-à-dire quelque chose comme le Bouhaus. Je me dis diable! Cela fait cinquante ans. Et pu'est-ce qu'on a fait depuis lors ? Je sens que si je devais reprendre les choses comme en 1927, je commencerais par me donner le temps de la réflexion.

Mais comment ce bouleversement peut jouer sur l'espace de vie sur une chaise, sur un fauteuil? Il faudra toujours un siège

- Je vais vous dire. Il faut analyser les choses. Pourquoi s'assoit-on comme ça? Est-ce que c'est comme ça qu'il faut s'asseoir pour la commodité, pour le corps humain? Il faut savoir l'utilité des choses, leur vérité ; reposer les questions ; est-ce utile ? Est-ce néecssaire ? L'homme en a-t-il besoin? Ou au contraire est-ce que ce sont des gadgets dont il s'est encombré, dont il continue de s'encombrer, encouragé d'ailleurs par les siogans commerciaux?

Bien sûr, on va toujours travailler à une table, et il faudra toujours étudier un siège approprié. La position des jambes pendantes n'est pas bonne pour la circulation du sang. On le savait déjà, puisqu'on a fait avec Le Corbusier et Jeanneret la position relax, les pieds en l'air. Mais il va y avoir des changements de société, de production, qui vont ment que nous avons essayé de le faire, on aboutira à d'autres résultats, c'est évident.

Mais vous me parlez de meubles. Moi, je suis assez antimeubles. A partir du moment où j'ai rangé tout ce que je dois ran-ger, et que je l'ai bien rangé, que ça n'encombre pas ma vue, et que

heures comme je le fais, sans être obligée d'aller me balader pour me dégourdir. Un bon lit pour m'allonger. C'est très important un lit, parce qu'on y passe quand même pas mal de temps. Enfin, ce n'est pas le lit qui est important, pas le bois du lit, surtout pas - le bois du lit c'est du décorum - mais le matelas. Le ma-

l'armoire aux souvenirs? dans un appartement parisien, on ne peut plus remuer. Il faut choisir entre l'armoire et vous. En plus, elle ne fait que couvrir au mieux un tiers de la surface. Je préfère - ça fait cinquante ans qu'on le dit - un mur-rangement. A condition que le dedans ne soit pas un foutoir, qu'il soit bien aménagé. C'est pourquoi j'ai fait des tiroirs normalisés, pour du papier, pour des vêtements, etc., qui devaient équiper les intérieurs

de ces corps creux. Aux jeunes, elle dit:

- Vivez donc avec un tabouret, une planche et un coup de

blanc sur le mur, et allez vous

telas, c'est la colonne vertébrale.

Et l'armoire de grand-mère,

- L'armoire de grand-mère

je trouve au bout de mes doigts ce l'air, faire du sport, de la musique, tout ce que vous voudrez... dont j'ai besoin, je suis satisfalte. Qu'est-ce qu'il me faut? Un siège, un bon, que je puisse rester à ma table des heures et des Je crois qu'ainsi la promotion de l'homme y gagne. Ce n'est pas

parce qu'il va avoir un siège, ou trois, ou dix, que ça l'avancera. Par contre, s'il s'adresse à luimême, à son évolution, à son esprit, à son être réel, là ll y gagne. Quand Charlotte Perriand est

entrée chez Le Corbusier, elle venait d'exposes an Salou d'automne le Bar sous le tait (en acier chromé et en aluminium anodisé) que la presse avait encensé. Le succès à en sur elle un effet bizarre. Si la gloire, e'était ça ! que pouvait-elle faire maintenant ? Elle avait envie de changer de métier. Alors, un de ses amis lui a conseillé de lire Vers une architecture et l'Art décoratif aujourd'hui. Les deux livres de Le Corbusier lui ont enlevé le mur qu'elle avait devant les yeux. Elle s'est dit qu'il fallait qu'elle tra-

vaille avec Le Corbusier. mener. Petite fille, la., Je paraissais plus jeune que mon age. Peut-être était-il un peu misogyne, je ne sais pas... et puis. ll a vu mon bar et probablement senti que je savais m'orienter vers les lechniques madernes et que j'était capable de les maîtriser.

GENEVIÈVE BREERETTE. (Lire la suite page 18.)



\* Le Corbusier-Jeanneret-Perriand ; chaise-longue (1929).

### UN FILM DE DAVID LYNCH

Létait une fois, il sera une fois, an 10091, une constaliation de planètes. Il y a Kaitan où règne l'empereur de l'Univers. Ca-ladan la fertile, Geidi Prime la sulfureuse, et Dune l'aride....

Dune: univers mythique créé per l'Américain Frank Herbert, un délirant du genre pointilleux. Créé en plus de temps qu'il ne fellut à Dieu pour notre Terre. En 1963 et 1964, la revue

Analog public les premiers épi-sodes qui sont ádités en roman l'année suivante. La suite parait en 1969. Arthur P. Jacobs - qui e adapté au cinéma la Planète des e scapte au carette de la singes — s'y intéresse. Il veut tourner à Londres, avec Haşkell Wext, mais il meurt en 1973 d'une crise cardiaque. Michel Seydoux reprend le projet avec Alexandre Jodorowski, qui rêve d'Orson Weiles, de Dali, de Mick Jagger, de décors gigantesques... Hollywood renacle. Rideeu. 1976, perution du troisième vo-lume. Spielberg et az bende ont donné à la science-fiction ses lettres de noblesse et des recettes fabuleuses. Dino de Laurentiis. achète les droits du titre. A partir de là, on ne compte plus les sosnaristes et les metteurs en scène qui a'attaquent à cette histoire d'un autre monde, si autre et si nôtre à la fois, que les simples humains, ensorcelés, s'y perdent comme dens une forêt piégée.

Le travail est d'autant plus complexe que jamais l'histoire ne s'achève, que Frank Herbert poursuit sa chanson de geste, détaille avec minute les cultures, les coutumes des héros et des peuples, leurs modes de pensée et de communication... On imagine un personnage hoffmanien, écrivant jour et nuit dans un granier plain d'ombres, inventant des épreuves de plus en plus insensées pour brisor l'élan des présomptueux scénaristes. A vrai dire, lui-même (en 1978) a échoué sur l'adaptation que Dino de Laurentiis lui avait

C'est en 1981, enfin, que le producteur trouve son homme: David Lynch, dont le premier long métrage, Eraserhead (1977) est un chef-d'œuvre marginal, fable nocturne d'une étrange drôlerie grincante. La second, Elephant man, film à gros budget et succès commercial, est le traitement



Dune, saga des nouveaux mondes, tentation de Jodorowski et de Spielberg, traité utopique de l'Américain Frank Herbert et passion des adolescents, Dune est aujourd'hui à l'écran.

poétique d'une histoire vraie, celle d'un homme atteint d'une mala-die de pesu très rare qui le rend

D'abord, David Lynch trave

aur Dune avec les deux scéna-ristes d'Elephant man, qui décla-rent forfait. Et le voilà seul mattre de la saga folle. Seul responsable d'un film déjà alourdi par sa lé-gende. Maître en tout cas du tournage, près de Mexico, dans le dé-sert, avec quatre-vingts décors construits, des centaines d'effets spécieux à réaliser sans pouvoir les vérifier avant la montage final, et alors if est trop tard pour les changer: « On a beau préparer chaque séquence au millimètre près, il y a toujours des sur-prises. » Et il y a les dizaines de comédiens, les milliers de figu-rants à diriger, et une histoire, plus touffue que la Bible, l'Odyssée, la Mahabharata réunis, à ra-

conter on deux haures. David Lynch s'est centré sur tes aventures de Paul, le jeune duc au destin de messie. Mais il a voulu e rester fidèle à la multipli-cité des thèmes, et ca fait un puzzle considérable ». Un puzzle si

cohérent qu'en ôter une pièce désagrège l'ensemble. Les personnages ont des biographies compliquées, des liens femiliaux inextricables, et sont engagés dans une lutte de clans suprès de quoi la guerre de Cent Ans est

Paul (Kyle Mac Cachlan) promène la fadeur creuse de l'innocence permi une foule de comparses qui e daivent (qui devraient) briller très fort, briève-ment, et disparaître » vestales cireuses au front démeauré enfouies dans des voiles noirs, soldats d'apocalypse, princesses impavides... Tout un musée Grévin dans les fastes décadents qui rappellent les cours d'Espagne et des Habebourg, palais baroques surchargés de colonnes torses, de pendeloques, de tentures, d'escaiers en coquille... Les éclairages de théâtre font jouer l'éclat chaud du cuivre sur les lourdes machines qui semblent empruntées à Jules

Les références de David Lynch sont autres. Il a une formation de peintre et a découvert Venise. Il a été envoûté - «La nuit, le silance, le plan d'eau noir, la ligne sombre des façades en arabesques et au fond une petite lumière isolée »... Il a rêvé une sorte de Renaissance, un passé où les hommes « euraient construit des machines si belles, qu'elles seraient encore en service dix siè-

cles plus tard ». David Lynch aurait pu, sur la musique de Brian Eno, se contenter de camposer un opéra d'images emphetiques, à la Schroeter, en moins pervers. L'Américain se dit impressionné par la philosophie et la espiritua-lité » du monde de Dune. Son humour morbide se retrouve parfois, en particulier dans se vision du cian des méchants, de l'affreux baron Karkonnen (Kenneth Mac Millan), bouffon néronien affligé d'une maladie de pesu dégoutante, qui volette comme un gros ballon, rit comme Coluche, fait trimer son peuple et sa prélasse, lascif, entre des gitons loubards aux yeux cruels. Mais it fellait de l'action, il fallait montrer la vaillance de Paul, et comment il soumet les vers géants qui habitent la

sous-sol de la planète Dune, et se

dressent, extrêmement phalli-

ques, soulevant des tonnes de se-

Le talent de David Lynch, ce n'est pas la bande dessinée, en-core moins la western. Dans le direct et la premier degré, il est maladroit. Sa tournure d'esprit le porte à chercher « ce qu'il y a derrière les ambiences bizarres, qui, mieux que le réalisme, font res-

sortir la réalité ». Si Dune était un conte linéaire. David Lynch aurait certainement réussi à en faire un film ambigu, à multiples tiroirs. Là, il s'est égaré entre les planètes, alignant côte à côte des silhouettes somptueuses mais abstraites, indistinctes, euxquelles les comédiens ne parviennent pas à donner vie et identité. Le film est à moitié manqué (la monde de Dune est-il interdit aux humains?) Il reste una grande aventure, « une expérience inestimable > qui va permettre à David Lynch de tourner une histoire à iui, cette fois, un polar ou la clef de l'énigma sara calla das sonoes : Blue Velvet.

COLETTE GODARD. ★ Voir films nouveaux.

ministre de la culture la creation possible de énith en province. La Pr qui sait, a peut-être une .. », confie le directaur du

ulturel de Roye sur un ton

ph. L



# Henri Langlois

LE GÉNIE DÉSORDONNÉ

Qui était vraiment Henri Langlois. l'homme de la Cinémathèque ? Un historien américain a mené l'enquête. Ombres et lumières, son livre est aussi le roman d'une époque.

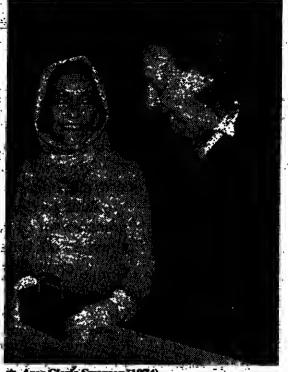

ENRI LANGLOIS revient, revit dans un livre de Richard Roud, critique et historien in, qui fut directeur du Festival du film de Londres; et dirige le Festival du film de New-York. Dans la préface qu'il écrivit, en octobre 1982, pour l'édition originale de ce livre, François Truffaut - dont on retrouve l'esprit, la mordant, la passion du cinéma - reprend à son compte les propos d'un cinéphile de San-Francisco : e Vraiment, les Français n'ont pas le don de la biographie; si Henri Langlois avait été américain, il y aurait eu déjà trois librairies. » Bien que Truffaut, après les combats de 1968, n'eût pas toujours été d'accord avec l'action d'Henri Langlois, il s'est laissé aller

aux élans de sa jeunesse. Il a

donné, ici, un croquis singulière-ment pénétrant, Richard Roud, lui, a

fait le portrait en pied. Et ce n'était

ence s'est confondue avec celle de la Cinémathèque française, des France, les textes qui lui furent consacrés, de son vivant et après sa mort, vensient soit d'admirateurs inconditionnels, soit d'adversaires achamés. C'est vrai, ce que dit Truffaut : Richard Roud a joué l'enquêteur plutôt que le profes seur... On dirait ou'il s'est promené dans les coins sombres avec une petite lampe électrique, captant, dans le mince faiscesu de lumière, les détails qui avaient été cachés, oubliés ou négligés. Ni les faiblesses ni les défauts du fondateur de la Cinémathàque française n'ant échappé à son blographe. Il a cherché à comprendre la personnalité de l'homme qui, un jour, avec son ami orges Franju, øest mis à racheter des bobines de films promis à la destruction et les a entreposées baignoire - de ses parents. Vénté 1922, Smyrne où se battaient les Grecs et les Turcs et perdant la valise contenant toute sa fortune, c'est une scène d'un film d'Elia

A partir de témoignages patiem ment recueillis, Richard Roud a écrit le roman d'une vie prédestinée pour l'amour du cinéma. D'une certains manière, il cède au mythe. On verra mieux Langlois en constatant, avec Roud, la fascination qu'il a exercée, hors de France et spécialement dans les pays anglo-saxons, même

relations internationales s'établit dans les années 30. L'historien, l'enquêteur, en a débrouillé les pistes. Arrive la rencontre décisive Mais incomplets. L'ancienne belle de Montpamasse, dont une photoocculte toujours ses origines, les débuts de sa vie. « Mary Meerson n'existe pas, je suis Schéhére-

Richard Raud croit - st le prouve - au génie de Langlois. Un génie désordonné, mais qui avait sa logique. Pour conserver les films en bon état, il les projetait souvent. Ce n'est pas scientifique mais tant pis. Homme d'une obsession, d'un but, Langlois s'y donne tout antier, sauve ses collections, peridant l'Occupation, grace à Frank Hensel,

allemand, officier nazi, président de la Fédération internationala des Archives du film. Richard Roud se Courcelles, à Chaillot, partout où est passée la Cinémathèque. Il ouvre des portes, il soulève des rideaux ; il recrée avec une justesse étonnante cette page d'histoire que fut l'éviction de Langlois, en 1968, et la descente des gens de cinéma, des cinéphiles, dans la rue, les manifestations des « enfants de la Cinémathàque » préfudant. «ux

orages de Mai. Au coure de ses dernières années, Langlois, malade, a épuise à de fréquents voyages aux Etats-Unis où il donne des cours, des conférences ; l'argent qu'il gagne colmate les brèches du budget de la Cinémathèque française. Rêve coûteux, le musée de Chaillot devient

ne sera pas mise sur pied. Il s'est donc passe tant de choses ? On

asse. e Le soleil de janvier brillait. » Ce soleil empêche d'être triste. Et puis, un ouvrage comme celui-là, parfaitement documenté, mais enrichi d'une vision subjective, on an avait besoin. Pas pour ranimer le culte. Pour connaître la vérité complexe de cet être extravagar exceptionnel, en face duquel les

JACQUES SICLIER.

\* Henri Langlois, l'ho

# Charlotte Perriand

- Comment c'était? C'était passionnant. Dans la journée on travaillait, mais le soir on discutait sans fin, on reconstruisait le monde tous les soirs, chacun à sa manière, avec sa sensibilité. Il y avait là beaucoup de jeunes, des Japonais, des Sud-Américains, des Espagnols, des Anglais, des Allemands, qui venaient chez Le Carbusler parce qu'ils y croyaient... Cela m'a ouverte. Mais je dois dire que je n'étais pas du tout conditionnée par un milteu fermé et bourgeois. J'ai été élevée en Bourgogne, chez mon grand-oncle qui était paysan. Ensulte, je suis allée en Savoie chez mon grand-père qui était forgeron. J'étais en dehors des mondanités inutiles. J'étais dans la vérité des choses.

Et le mobilier signé Le Corbusier, Jeanneret, Perriand? Quelle était la part de chacun dans cette

- On était trois à se pencher sur les mêmes problèmes, à se dire non, ce seraît un peu mieux comme ça ou comme ça. C'était un travail d'équipe. Mais je dois rendre hommage à Le Corbusier qui a su dire : il faut des sièges, des tables, des casiers, et qui a dessiné ensuite des croquis de formes humaines dans différentes positions d'assise. Je suis partie

Ne minimise-t-elle pas son rôle dans cette aventure? Le Corbusier avait-il le temps...

- D'accord, il m'a rendue resconsable de tout l'équipement de l'habitation. Mais en contrepartie il m'a apporté les notions que je n'avais pas. C'est en rentrant chez lui que j'ai pensé les choses compte tenu de l'environnement et de l'architecture, et pas seul à seul. Après, je n'ai plus dissocié. Un meuble, une façade, une terrasse, au-delà, l'environnement, ça fait partie de l'harmonie générale, qui est une question de volumétrie d'espace, du nombre qu'il faut faire chanter, qui dépend de bien d'autres choses... Mais ditesvous bien que la création découle d'un besoin. Si j'ai un besoin, je vais avoir une idée. Mais si je n'en ai pas, ce n'est pas en que je vais la trouver. Si j'al un envers Le Corbusier, est souvent réduite à ces années passées dans besoin, je vais le sentir, je vais le vivre, donc je vais le traduire.

Pourtant, ce mobilier créé avec Le Corbusier a échappé à son architecture, puisqu'il a été édité, réédité, qu'il continue de l'être.

- Oui, il a échappé, mais il a été créé dans son architecture. Si ce n'est pas un gadget, il vaut aussi pour une autre architecture. Il peut aller partout. Votrc armoire normande, si elle est fort belle, tra bien, même dans une architecture moderne. Il faut que les volumes y soient. Vous vous rappelez ces sièges de plus en plus vastes, de plus en plus grands, que l'on faisait il n'y a pas si longtemps. Plus les cel-lules d'habitation étaient petites plus les fauteuils devenaient gros. Alors là, il y avait quelque chose qui n'allait pas. C'était une création venant de l'esprit mais non pas d'un vécu. La création vue de l'esprit, c'est souvent un gadget commercial, ou bien c'est parce qu'on est conditionné pour dessiner des abjets ; c'est le métier de designer. Je ne me sens

pas l'âme d'un designer, voilà... Je n'ai jamais fait un meuble indépendamment d'un besoin ou d'un lieu déterminé. C'est à ce moment-là que si je fais quelque chose à Paris, ou au Japon, ou au Brésil, ma création sera différente. Autrement dtt, je ne m'enferme pas dans une formule.

On va me dire, on m'a dit : Charlotte Perriand, c'est des tubes d'acier chromé. Là-dessus, j'ai fait un fautevil, en paille. Qu'est-ce que c'est ce retour en arrière? C'est un fauteuil en paille. Et du moment qu'on y est bien et qu'il correspond bien, je ne vois pas pourquoi je ne l'aurais pas fait. Je me suis libérée de cette étiquette d'un matériau. Selon le lieu où je suis, j'œuvre avec ce que j'ai, avec l'économie du lieu aussi. Je crois que vous pouvez me propulser demain en plein désert d'Afrique, avec'les Africains je ferais encore autre chose, avec leurs techniques, avec leur milieu, avec le lieu, avec les hommes.

L'activité de Charlotte Perriand, un peu par sa faute, par trop de modestie, par cette dette.

m'asseyant à ma planche à dessin qu'elle se reconnaît toujours l'atelier de la rue de Sèvres, qu'elle a quitté, « peut-être parce qu'à un moment donné on a envie de s'échapper ». Pourtant sa production postérieure est abondante et mérite qu'on s'y arrête. Non vraiment, il n'y a pas eu que des tubes d'acier et la chaise longue de 1929. Charlotte Perriand a utilisé le bois, réalisé des sièges et des tables en forme, comme ce bureau du rédacteur en chef de Ce Soir, Jean-Richard Bloch, où, au lieu de dessiner un plateau droit, elle l'a resserré autour de lui, pour qu'il soit entouré de ses collaborateurs.

> Après ce bureau, on a fait des tas de tables-haricot, un tas de machins qui ne correspon-

Wistre de la Bastille

357 42 14

prolongation jusqu'au 9 mars



daient plus à rien du tout, alors qu'à l'origine cette forme n'était pas faite gratuitement, histoire de décorer. Elle était vraiment

taires où elle a toujours fait preuve d'un esprit d'économie, d'économie du geste. Et où l'on



Charlotte Perriand a concu beaucoup d'équipements de cellules d'habitation de loisirs, des blocs cuisine et des blocs sani-



- C'étalt ma re-création. Autrement dit, après Paris, quand j'en avais assez, je partais avec ces êtres de vérité... C'est une discipline que de partir cinq ou six heures sac au dos... Il faut serrer les dents quand vous avez froid sur une paroi nord... Des conditions intéressantes qui ne sont pas les mêmes que celles où vous avez les fesses sur un fau-

perçoit un sens très pénétrant du avec lut-même et avec les élévide libérateur, à la japonaise, ments. Une très belle leçon.
surtout dans les espaces les plus

Donc, il y a deux choses d

Donc, il y a deux choses dans sa vie : la création, dont elle ne peut se passer, et la re-création, non pas la récréation Charlotte Perriand fait jeune.

C'est l'alpinisme ou l'architecture

- Je crois que c'est l'alpinisme. C'est de vivre, vous savez, c'est de carburer.

Propos recueillis par GENEVIÈVE BREERETTE.

\* Charlotte Perriand, - Un art de vivre ». Exposition au Musée des arts décoratifs, 6 février-1 avril. Livrocatalogue (Flammarion) .-

En parallèle à l'exposition : « Charlotte Parriand ou l'art d'habiter ». Une suite de huit entretions avec Paul Cha-



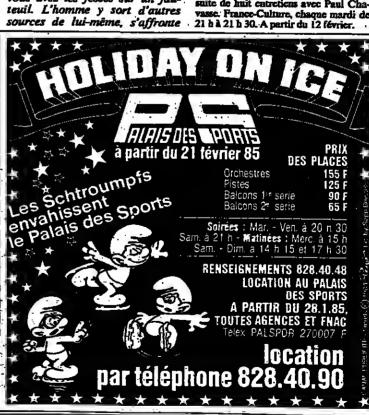

A DEJAZET

SERGE VALETTI

7/26 FEVRIER RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX



Seule la rec L'emulation Monsieur ie minimi question privatable . caffee girard bui que les reci dans le dernaine de la mai imergie et des matières m deivent etre prinritain Hebert Cursen - Ma Ten native de l'activate pies

LEFELET DE COM PER MAIN al train the second section of Primares of the following in the Terret and the second residence THE DETERMINE OF A PARTY BARRIER OF Bearing of the translation of

STREET, WITCH STATE TROP

Grands tre

sur la qui The same same same is 3 MH 2 / - - - - - 2 TSI # · The form of the second The said was a married

the effective to make

Section And in Considering

Acres de

The second second

The Art are to the or in factor

The second of the second of the second

The second secon 195 195 Section of the sectio The contract of the contract o



sque américaine, à New-York ra pas mise sur pied. Il s'esi passé tant de choses ? On

19741

livre a achève sur les obsede Langlois au cimetière du parnasse. « Le soleil de janver t. > Ce soleil empêche d'étie Et puis, un ouvrage comme à, parfaitement documente enrichi d'une vision subjective avait besoin. Pas pour ranculte. Pour connaître la venue lexe de cet être extravegant tionnel, en face duquel les réductibles de ses adversaires ent que des nains.

JACQUES SICLER.

Henri Langlois, l'nomme de la sathègue, par Richard Roud, Tra-: l'américain par Hélène Amaric ns Belfond, 226 p. ill., 95 F.

### TÉRIEUR

Ind-même et avec les él v Une très belle leçon nė, il y a deux choses dans sa a création, dont elle ne peut eser, et la re-creation not recreation.

arlotte Perriand fait joune l'alpinisme ou l'architecture aure ?

Je crois que c'est l'alpi-C'est de vivre, vous savez.

le carburer. Propos recueillis par GENEVIÈVE BREERETTE

invlotte Perriand, - Un an de Exposition au Musée des ars ne (Flammarion).

mrallèle à l'exposition : . Cur arriand on l'art d'habiter . Une huit entretions avec Paul Cirance Culture, chaque mardi de 11 h 30. A partir du 12 février.





### LETTRE MENSUELLE DE L'AGENCE FRANÇAISE POUR LA MAITRISE DE L'ENERGIE

milieu industriel que chez nous.

Depuis trois ans, nous sommes sur

une pente nettement ascendante,

mais nos concurrents aussi. L'écart a

sont pas nécessairement les problè-

triel permet de détecter les vrais pro-

cheurs français sont d'ailleurs de

plus en plus conscients. En ce qui

concerne les formes que peut pren-

dre cette relation, viennent en pre-

mier heu les échanges entre cher-

cheurs: les nouveaux statuts du

CNRS prévoient explicitement des

avantages pour encourager cette

mobilité des chercheurs. Il faut

(électronique et automatique ou bio-

ont une réputation plus classique,

telles la thermique ou la mécanique,

elles aussi en permanente évolution.

ques domaines qui nous paraissent

aujourd'hui en pleine ébullition.

Demain ou après-demain, cela peut

< bouillir » ailleurs ; il faudra alors y

être aussi présents.

NUMÉRO 19 - JANVIER 1985

Martrisa de l'energia est realisse sous la responsabilité de l'AFME. Elle est publiée, chaque mois, sur quatre pages achetées au journal Le Monde.

### Entretien avec Hubert Curien, ministre de la Recherche et de la Technologie

- La maîtrise de l'énergie reste une priorité.
- Escule la recherche en milieu industriel permet d'aborder les questions réelles.
- L'émulation entre pôles de recherche est bénéfique.

Monsieur le ministre, une question préalable : estimez-vous aujourd'hui que les recherches dans le domaine de la maitrise de l'énergie et des matières premières doivent être prioritaires? Hubert Curien - Ma réponse est

tout à fait claire : oui, bien sur ! La maîtrise de l'énergie (plus encore que les « économies d'énergie ») est toujours une priorité évidente. Une priorité, notez-le, qui ne doit pas nécessairement rester indexée sur le prix du baril de pétrole. Pour les années à venir, la gestion de la planète Terre passe par une bonne gestion de l'énergie et des matières pre-

Ces deux domaines sont d'ailleurs etroitement lies ; on nous dit parfois que nous risquons de manquer de tel ou tel métal; il vaudrait mieux se demander si nous n'allons pas manquer d'énergie pour extraire ce métal de tel ou tel type de minerai. Se situant donc au cœur de toutes les questions d'exploitation des ressources, le problème énergétique est au centre de nos préoccupations et reste une priorité.

Une observation, à ce sujet : l'existence, en France, d'une Agence pour la maîtrise de l'énergie - dont il y a lieu de se féliciter — ne doit pas nous dispenser de faire en sorte que tous les organismes de recherche français publics on privés, universitaires on industriels) s'intéressent à ce thème et fassent preuve en la matière d'un intéret accru.

C'est le tournant auquel nous sommes parvenus aujourd'hui : au-delà de l'impulsion fondamentale qu'a su créer et que maintient très bien l'Agence, il faut, pour progresser,

qu'une veritable mobilisation des moyens vers la maîtrise de l'energie se fasse aussi dans tous les autres organismes de recherche.

L'Agence agit dans ce domaine comme un catalyseur ; il faut que ses partenaires le comprennent.

En matière d'offre d'énergie, pourtant, la conjoncture...

H.C. - La gestion de la planète requiert une vision à long terme, Nous avons dans ce domaine, nous pays technologiquement avancés, une véritable responsabilité. Les Français l'ont bien compris : notre planète est un patrimoine commun. A nous d'en tirer le meilleur, ce qui implique une vision qui sache aller an-delà des aspects conjoncturels.

Quels vous semblent être les secteurs prioritaires?

H.C. - Les recherches concernant l'habitat me semblent très importantes. Voilà un secteur où l'on peut encore faire beaucoup, ce qui a d'ailleurs le double avantage d'économiser l'énergie et d'améliorer la qualité de la vie. En outre, c'est peut-être l'un des meilleurs moyens de sensibiliser les citoyens, dans leur vie quotidienne, à un problème important pour l'humanité.

En ce qui concerne la maîtrise de l'énergie dans les processus industriels - autre grande priorité -, je pense qu'il faut la conjuguer avec la maîtrise de l'environnement en général. Je ne dis pas que maîtrise de l'énergie et protection de l'environnement soient toujours aisément compatibles, j'indique simplement qu'un optimum doit être recherché.

Associer la recherche à l'Indus-■ Quel équilibre voyez-vous entre les grands programmes tel l'espace, par exemple, et des protrie, cela fait partie de vos priorités. Vous avez eu souvent l'occagrammes par nature plus diffus comme la maîtrise de l'énergie sion de le dire. Quelles formes peut prendre cette association? H.C. - Il faut tout d'abord dévelopou les biotechnologies? H.C. - C'est une question qu'il est per plus encore la recherche en milieu industriel - sans qu'il soit question, évidemment, de laisser

bon de se poser. Constatons tout d'abord qu'opposer systématiqueeroire que la recherche fondamenment, comme des concurrents, tale soit, de quelque manière, un luxe. Je constate que, dans les grands pays industrialisés (USA, Japon, RFA), on fait plus de recherche en grands programmes technologiques et programmes diffus serait une grave erreur. Les grands programmes technologi-ques sont indispensables à un pays

comme le nôtre : on ne peut pas ne pas construire d'avions, de fusées, de satellites, de réacteurs nucléaires ni de voitures modernes. Mais, si donc tendance à rester constant et il nous faut faire des efforts supplél'on veut tirer le meilleur bénéfice mentaires. Pourquoi travailler en milieu industriel ? Parce que, autrede ces programmes, il faut faire en sorte que les technologies qu'ils ment, la recherche appliquée, tra-vaillant sur des problèmes qui ne nous ont permis d'acquérir servent aussi à autre chose. Là-dessus, j'ai une philosophie: lorsqu'on réalise mes réels ni les plus cruciaux, risque tout simplement... d'être inseplica-ble. Seul le travail en milieu indusces grands programmes, on doit donner une pleine responsabilité aux laboratoires, aux industries qui sont chargées des diverses parties du blèmes. Cela exige une relation développement. Tel industriel ehargé d'un sous-système doit en encore plus étroite entre les deux avoir la responsabilité pleine et pôles de la recherche, fondamentale entière; il doit être conduit à inno-ver pour assurer cette responsabiet appliquée, exigence dont les cherlité, et pourra par là même utiliser cette innovation à autre chose. Le réservoir que constitue l'innovation doit être, dès le départ, le plus possible réparti.

> Quelle place faites-vous à l'initiative régionale en matière de

ensuite encourager les créations de petites ou moyennes sociétés avec le recherche? H.C. - La France n'a pas une taille double parrainage d'un organisme telle qu'elle puisse mettre en œuvre public de recherche et d'une compagnie industrielle. Nous en avons de des politiques autonomes de rechernombreux exemples, mais plus partiche aux six coins de l'Hexagone ; il culièrement dans les sciences qui nous faut une politique d'ensemble ont connu ces dernières années le nationale. Mais celle-ci doit être le développement le plus spectaculaire résultat d'un ensemble d'opérations qui vont se faire sur tout le territoire. technologie]. Je voudrais qu'il en aille de même des technologies qui Ainsi, les régions ont à mon point de vue une double importance: premièrement, la recherche s'y exécute, on doit donc être à leur écoute permanente : deuxièmement, elles ont On ferait une grave erreur en can-tonnant nos efforts dans les queldes spécificités - pas des monopoles! - qui doivent être révélées et encouragées. La politique régionale menée ces dernières années a porté ses fruits, à cet égard : les conseils régionaux s'intéressent de plus en plus à la recherche et disposent de

A NOS LECTEURS. Co numéro 19 de la Lettre mensuelle de l'AFME est déjà paru dans Le Mande du mercredi 30 janvier. En raison de l'inversion des pages 3 et 4 dans la première édition, qui a rendu peu compréhen-sible notre dossier consacré à la recherche, le journal Le Monde assure une nouvelle parution ce mercredi 6 février.



Il a fait un froid à ne pas sortir de son labo? Et pourtant... Si l'on vent avoir chaud l'hiver, il faut de l'énergie pour tout le monde, donc savoir en utiliser le moins possible pour le meilleur résultat possible. donc que les industriels innovent, donc qu'ils cient des idées neuves. donc que les chercheurs, payés pour en avoir,

les leur communiquent...

donc, il faut sortir de son

fonds qui ne sont pas négligeables. Ainsi, en Midi-Pyrénées par exemple, 3% des crédits dont dispose le conseil régional sont consacrés à la recherche; vous voyez que les régions ont bien compris le rôle initiateur qu'elles peuvent jouer. A l'Etat en ce qui concerne les grands organismes, aux industriels en ce qui les concerne de savoir profiter de ces nouvelles potentialités.

L'émulation entre pôles de recherche qui peut résulter de cette politique me paraît bénéfique; voyez ce qui se passe aux Etats-Unis. Je ne crois pas aux vertus d'une politique d'uniformisation, pour être tout à fait franc. Certains centres sont meilleurs que d'autres, eh bien, il faut le reconnaître et savoir en tirer le meilleur bénéfice pour la nation!

Propos recueillis per Michael Gheerbrant

### EDITORIAL

### Grands travaux: questions sur la quatrième tranche

epris que le Fonds spécial des et les bâtiments de l'Etat ; 100 millions grands travaux existe, l'AFME a géré, à ce titre, 2,750 milliards de francs qui ont été totalement consacrés à des actions de maîtrise de l'énergie, engendrant 11 milliards d'investissements. Au plan énergétique, le gain d'ores et déjà acquis est de 1.770 million de tonnes équivalent pétrole d'économie ou de substitution par an, soit une baisse de la facture énergétique des bénéficiaires de 4 milliaras de francs.

La répartition différente des enveloppes issues des lois des 3 août 1982, 9 novembre 1983 et 28 mai 1984 aura permis au total de soutenir 7 000 programmes. Les deux tiers de ces programmes concernent le patrimoine des collectivités locales (22 000 bâtiments). S'y ajoutent près de 1 500 entreprises industrielles et agricales ; 706 hôpitaux et 80 opérations de géothermie ou de réseaux de chaleur.

Cet énoncé m'amène à faire une remarque quant au quatrième Fonds spécial des grands travaux, créé par la loi du 14 décembre 1984. Sur cette nouvelle enveloppe, 700 millions seraient gérés directement par l'AFME et se répartiraient de la façon suivante : 550 millions pour les entreprises industrielles

pour les réseaux de chaleur, et 50 millions pour des opérations « villes pilotes » qui consistent à mener des actions concertées de diagnostics thermiques sur la totalité d'un parc immobilier donné.

Pas de possibilités, donc, pour les hôpitanox, les bâtiments communaux et ceux du tourisme social (a tertiaire non lucratif », en jargon « FSGTiste »/, possibilités faibles pour les entreprises ; la rapidité d'affectation des aides dans les Fonds précédents laissant prévoir une consommation très rapide de la nouvelle enveloppe. Or, je le souligne à nouveau, la totalité des crédits disponibles par les premiers Fonds était consommée fin 1984.

Stopper le formidable élan que révèlent les chiffres évoqués ci-dessus ne me paraissant pas pensable, c'est dans le 1,5 milliard de francs non encore offecté du quatrième Ponds qu'il faudra trouver les ressources nécessaires. Quelle part échoira ainsi à la continuité de l'action entreprise? Je n'en

sais rien encore, mais je me dois, natu-

rellement, de poser la question.

Michel Rolant, président de l'Agence française pour la maîtrise de l'énergie



Dessin Catherine Faure. Image de synthèse réalisée par la Société Triel.



# Maîtriser l'énergie implique la création de nouveaux outils. Or, qui dit nouveaux outils dit

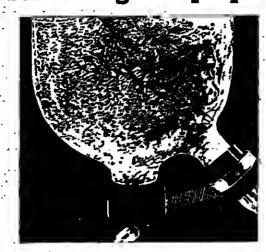

### **BIOLOGIE** Domestiquer les bactéries

Produira-t-on un jour du pétrole en élevant des bactéries ? En attendant, les aider dès oujourd'hui à maîtriser

■ Derrière les efforts de milliers de | chercheurs qui travaillent dans le domaine de la biotechnologie, un grand projet: mettre les microorganismes an service des sociétés humaines. Rien d'étonnant à ce que les énergéticiens regardent de ce côté, ni donc à ce que les biologistes s'intéressent à l'énergie au même titre que les géologues ou les physiciens.

Que demande-t-on aux microorganismes? D'intervenir dans de nouveaux procédés de fabrication économes en énergie (dans l'agroalimentaire, par exemple). Ou encore de transformer la matière organique (biomasse) en produits à usage énergétique. A plus long terme - suprême élégance -, de synthétiser directement de tels produits, grâce - notamment - à la maîtrise de la photosynthèse.

Considérons la production indirecte de produits à usage énergétique. . même, d'autres micro-organismes

Quand on ne la brûle pas directement, la biomasse est susceptible de produire de l'alcoel ou du gaz. Dans un cas comme dans l'autre, on a recours à la fermentation. Fermentation éthylique pour produire de l'alcool, méthanique pour produire du biogaz. Deux processus où interviennent de multiples microorganismes tels que les levures, les bactéries, les championons. Vaste sujet d'études pour les laboratoires, car ces petites bêtes - telles leurs grandes cousines, voici quelques dizaines de milliers d'années - restent à domestiquer si l'on veut en

améliorer la productivité. Dans le processus qui mêne de la plante à l'alcool, les microorganismes peuvent aussi intervenir en amont de la fermentation. L'éthanoi, par exemple, excellent carburant, s'obtient en faisant fermenter du glucose. Mais ce sucre simple lui-

peuvent contribuer à le produire à | partir de la cellulose, principal cons-tituant de la matière végétale, selon un processus que l'on appelle l'hydrolyse enzymatique. L'étude approfondie de ce processus et la domestication des mécanismes biochimiques qui le permettent offrent là encore un vaste champ d'études aux biologistes.

Prenons le cas d'un alcool particulier : l'acétone-butanol (ABE); utilisé comme solvant dans les mélanges éthanol-essence. Sa production fait intervenir deux bactéries: Trichoderma reseel, porteur d'enzymes cellulolytiques qui vont lui permettre de décomposr la cellulose de plantes telles que la paille de blé ou les rafles de mais en sucres simples, et Clostridium acetono-butylicum, qui permettra la fermentation de ces sucres et leur transformation en ABE. L'Institut français du pétrole travaille sur ces deux bactéries, en relation avec une dizaine de laboratoires, dans le cadre d'une « action de recherche coordonnée » animée par le CNRS: · On cherche tout d'abord à sélectionner les souches les plus performantes en provoquant des mutations qui permettront de développer les spécificités les plus intéressantes. C'est ainsi que les travaux menés à l'Université technique de Compiègne et à la Société Cayla, à Toulouse, sur les souches de Trichoderma reseei cultivées par l'Institut français des pétroles, principal opérateur de ce programme, ont permis une amélioration des caractères génétiques de cette bactérie qui les classe parmi les plus efficaces au niveau mondial. On cherche également à améliorer leur productivité, par exemple en les îmmobilisant, ce qui les fait travailler davantage. On essaie aussi de les associer à d'autres micro-organismes aux performances complémentaires, voire à les remplacer par un microorganisme unique, capable à la fois de décomposer des sucres complexes et de permettre la fermentation du glucose sinsi obtenu, comme l'a fait l'ENSAM de Montpellier avec | légères, plus compactes, et si possi-

est considérable. La réglementation permet désormais le mélange de l'éthanol à l'essence dans une proportion de 5%, avec 2% d'ABE, proportion compatible avec les moteurs. des voitures actuelles. Plus les conditions de production de ces alcools

la levure Kuiveromycès qui permet d'obtenir directement de l'éthanol à partir de l'amidon du blé.
L'enjeu de ce faisceau de recherches feront appel Wiles processus biologiques, plus bas en sera le contenu énergétique, plus réduit le prix de revient, plus bénéfique l'utilisation. La plate-forme de recherche en cours d'aménagement à Soustons, dans les Landes - une réalisation paritaire de l'IFP et de l'AFMB -, devrait permettre à la France de bien se placer sur ce terrain dans la competition internationale



# STOCKAGE

Des batteries pour rouler sans essence Les accumulateurs au plomb ne coûtent pas cher mais leurs performances

sont limitées par rapport à leur poids. Pour la voiture électrique, il faudra trouver outre chose.

Que l'on souhaite s'attaquer à ce noyan. dur des consommations d'hyrocarbures que constituent les transports on développer les sources autonomes et intermittentes de production d'électricité, il faudra pour y parvenir mettre au point des batteries d'accumulateurs extrêmement

Pour que les véhicules électriques deviennent autre chose que des objets de curiosité, on devra développer des batteries à capacité de stockage d'électricité accrue, plus

ble pas plus chères que les accumulateurs actuels.

Pour stocker l'électricité produite par des éoliennes, des générateurs photovoltaiques ou toute autre source intermittente, le plomb; donc le poids, ne pose pas de problème majeur, mais en revanche les matériels devront être capables de durer très longtemps, si possible sans entretien.

Les recherches en cours visent donc d'une part à perfectionner les batteries an plomb, d'autre part à mettre i au point des produits nouveaux.

es objectifs de multrise de l'énergie qui ont été fixés à l'AFME, en fonction notamment des perspectives tracées par le groupe « long terme énergie » du IXª Plan, ne peuvent être atteints par la diffusion des seules techniques actuellement disponibles ni par un effort de communication qui se limiterait à inciter à des comportements économes en énergie. Pour réduire la dépendance énergétique en 1990, contribuer à la modernisation de l'économie française et en particulier à la dynamisation de son Industrie, il faut optimiser les techniques existantes, en développer de nauvelles plus innovantes, plus performantes. Telle est la finalité du programme de recherche et d'innovation que conduit l'AFME depuis 1982.

Ce programme est financé aux trois quarts par des crédits émanant du budget civil de recherche (ministère de la Recherche et de la Technologie), et pour le quart restant par des crédits du ministère du Rodéploiement industriel (au titre de l'innovation). En 1984 (après quelques régulations budgétaires...), les crédits d'intervention émonant du ministère de la Recherche se sont élevés à 276 millions de francs. En 1985 (sans régulation, souhaitons-le), ils seront de 286 MF, affectés comme suit : 124 MF pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, 154 MF pour les énergies nouvelles et renouvelables, 5 MF pour les matières premières et les matériaux, 3 MF pour l'action Internationale. Cos crédits seront affectés, comme ce fut le cas en 1984, conformément à une directive de M. Fabius alors ministre de la Recherche et de l'Industrie, à 30% à des organismes publics de recherche, à 70% à des centres de recherche industriels. Classés selon le degré de maturité des techniques concernées, ces crédits concerneront à 10% la genèse de la technique, à 40% sa maturation, à 50% son développement.

Les crédits émanant du ministère du Redéplatement industriel s'élèveront à 163 MF, dont 46 pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, 21 pour les énergies nouvelles.

Quatre critères ont été retenus pour évaluer l'intérêt des recherches ou des Innovations à soutenir : l'importance du secteur concerné dans le bilan énergétique en 1990 ; la contribution du projet concerné à une plus grande compétitivité de l'industrie française ; sa contribution éventuelle à une coopération Nord-Sud élargie ; son intérêt à plus long terme. En fonction de ces critères, huit « grands programmes de recherche et d'innovation » ont été définis :

— l'utilisation rationnelle de l'électricité dans l'industrie,

les échangeurs de chaleur,
 les véhicules économes,

- les carburants de substitution.

les innovations dans l'habitat (gestion de l'air, bioclimatique, isolation),

- l'électricité photovoltaïque, — la métallurgie extractive.

Ces « grands programmes » ont mobilisé à peu près la moitié des moyens de recherche et d'innovation de l'Agence. Mais d'autres filières ont fait l'objet d'un soutien important et devroient à leur tour faire partie prochainement des « grands programmes ». Citons entre autres les batteries, l'éclien, les matériaux nouveaux, les recherches sur les moteurs.

C'est dans ce vaste programme que nous avons pioché pour voir ce que l'an cherche exactement, les difficultés rencontrées, les perspectives. Voici donc six exemples de recherches en cours dans les domaines les plus divers, qui ont toutes bénéficié d'un financement plus ou moins important de l'AFME. 🔲



# Des vitres qui piègent les calories

Les vitrages sont sources de déperditions calorifiques, mais coptent aussi la chaleur du soleil. Comment minimiser les pertes en maximisant les apports ?

■ 1973: premier choc pétrolier. 1974: première réglementation fixant un nivesu maximal de déperditions thermiques dans les logements neufs. Les thermiciens s'intéressent an bâtiment en général, à l'isolation des parois en particulier. Parmi celles-ci, les parois vitrées ont vite fait de focaliser l'attention : voilà par où partent les précieuses

calories, peut-on penser... Interrogés, les verriers fournissent la réponse suivante : sans doute une vitre a-t-elle un coefficient d'échanges thermiques (le coefficient K) qui lui fait jouer le rôle d'un échangeur entre le milieu froid (l'extérieur) et le milieu chaud (l'intérieur), mais elle a aussi un « coefficient solaire » [le coefficient F) qu'il faut nécessairement prendre en compte puisqu'il se traduit pas un apport de calories. Les qualités thermiques d'un vitrage doivent donc s'apprécier en termes de bilan, et non pas seulement du point

de vue de son caractère déperditif. Dès lors, le problème posé est le suivant : comment améliorer ce bilan, c'est-à-dire maximiser les profits et minimiser les pertes, sachant que les coefficients K et F varient dans le même sens ? L'optimum recherché, c'est alors le piège à calories : une vitre qui capte largement la chaleur dn soleil et ne laisse pas ressortir les calories. C'est ce à quoi travaillent les chercheurs de Saint-Gobain, principal fabricant de verre à vitres. La première solution consiste à limiter les pertes par conduction. Pour cela, on peut multiplier les vitrages, l'épaisseur des glaces, celle des lames d'air. Mais on comprendra aisément que l'on ne pourra jouer sur ces paramètres au delà de certai-nes limites économiques. Les principales recherches portent donc sur les pertes par radiation. Que se passe-t-il lorsque le rayonne-

ment solaire pénètre dans un loge-

absorbé par le sol, les murs, les meubles, etc., et est réémis sous la forme d'un rayonnement infrarouge. Le verre ordinaire ne se laisse pas retraverser par ce rayonnement, mais il ne le réfléchit pas non plus: il va donc l'absorber et le réémettre pour un tiers vers l'intérieur du logement, pour deux tiers vers l'extérieur. La conclusion s'impose : si l'on veut conserver la chaleur, il faut créer une surface qui réfléchira le rayonment infrarouge vers l'intérieur.

L'idéal scrait de conférer cette propriété au verre lui-même. C'est une direction de recherches que l'on a suivie un peu partout dans le monde, mais, pour l'instant, personne n'a abouti. La solution retenne consiste donc à déposer un revêtement réflecteur de l'infrarouge sur la face interne du vitrage. Cela sans nuire à la transparence de ce vitrage, sans en altérer la couleur, sans en augmenter le coût de fabrication de manière prohibitive. Vaste programme qui mobilise tout à la fois la physique des solides, les mathématiques, la technologie et la gestion ! S'appuyant sur des travaux de recherche fondamentale, les ingénieurs de Saint-Gobain sont parvenus à appliquer sur le verre une pellicule d'oxydes métalliques semiconducteurs, dopés en électrons libres, ce qui leur confère un meilleur pouvoir réflecteur.

Leur moindre performance n'est sans doute pas d'être parvenus à intégrer le dispositif industriel qui permet le dépôt de ce revêtement à une chaîne de fabrication de glace travaillant en continu vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sur 3,20 mètres de largeur. On aura une idée de la difficulté de la performance lorsque l'on saura que l'épaisseur de la couche de revêtement doit être constante à 60 angströms près, un angström valant... dix millionièmes de millimetre i

recherches les hatteries actuelles a Col. and depend in the state of section

principal fabricans New I made the The Parks of de Parks helimies d une see His Sans entreties. vic minumale de more contented & ALTE DESIGNATION and the second COUP TO BE SURGERIA The she sould

Villege des the sea of the test makes

ment am tent traben an - inter et The appear of pine com a es ment tel OF SUCKESS OF THE PROPERTY AND INC. recient les ogi 🖼 🙀 🖡 errorde all de TO THE PERSON

I turr att til Transferier

mad all on 20 to material

tremante Terri, comente

net au multe, trier fetten

palenter en la vocabilità

mente Dune bermerte ibe

La chaleur Peut-un und sen im etreffene pas ? Le programmes 🚭 post of the ■子(1) 大力 × \*\*\* 。 为"水本 **表的形** W 112 1 2

7

Parker :

11: 11 -

- . .

1.75 1 4 15 1 145 # The state of the s val far Titras a victorial a There is a source of the life A Table . Winders & Francis of the planer, de The grant of the August Hite ... its little et a 

-- 72 ME

M. 12 prome and and recit 64 - 12-- 34 48 gm De trape fan die fen bem ibe Principle of Privalified \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* The same of the same to be because the same of the same of 

Berger and the second second second the trape of the country of 7.4 1.00 Marie Company The same of the sa \* 17 1. EXPE er valeriar die 7-1-2112

· -15 m2 All series - F - WE 編輯 winds per --

್ಕಿತದಿನ ಕ್ರಕ್ತ್ CHARLE & 4 5 THE SER Coas graff TO STATE OF THE REAL PROPERTY.



sams essence mais leurs performances

iture électrique, il faudre s chères que les accumu-

cer l'électricité produite liennes, des generateurs iques ou toute autre rmittente, le plomb, donc e pose pas de problème ns en revanche les maté nt être capables de durer emps, si possible sans

thes en cours visent donc à perfectionner les battenb, d'autre part à mettre s-produits nouveaux

traverse le vitrage, est

le sol, les murs, les meu-

est réémis sous la forme

mement infrarouge. Le

nre pe se laisse pas retrace rayonnement, mais il hit pas non plus : il va ber et le réémettre pour : l'intérieur du logement, iers vers l'exterieur. La s'impose : si l'on veut a chaleur, il faut crèce qui réfléchira le rayon ouge vers l'intérieur. it de conférer cette prorre lui-même. C'est une recherches que l'on a u partout dans le monde. l'instant, personne n's plution retenue consiste poser un revêtement l'infrarouge sur la face itrage. Cela sans nuire à nce de ce vitrage, sans i couleur, sans en augcoût de fabrication de ohibitive. Vaste pro-mobilise tout à la fois la s solides, les mathematihnologie et la gestion

ondamentale, les ingéunt-Gobain sont parve uer sur le verre une pe des métalliques semi dopés en électrons i leur confère un meil reflecteur. re. performance n'est pas d'être parvenus i lispositif industriel qui pôt de ce revêtement à le fabrication de giste a continu vingt-quatre vingt-quatre, sur 3,30 geur. On aura une ide genr. On aura une lité de la performance saura que l'épaisseur de saura que l'épaisseur de

revêtement doit etre

60 angstroms pres un

angstroms pro-

sur des travaux de

recherches. Une tâche essentielle pour l'Agence française pour la maîtrise de l'énergie.

Les batteries actuelles ont une capa-cité moyenne de 35 Wh par kilo. La CGE, dont dépend la Compagnie européenne d'accumulateurs - principal fabricant -, cherche à réaliser, avec l'aide de laboratoires universitaires et de PMI spécialisées, des batteries d'une capacité de 45 Wh/kg, sans entretien, dotées d'une durée de vie minimale de 500 cycles. On cherche également à les alléger, en travaillant notamment sur la structure des électrodes en plomb. A on nivean plus fondamental, on étudie surtout les phénomènes qui ont lieu au voisinage des électrodes, dans le but d'augmenter leur durée

Bien des progrès sont encore possi bles, mais le plomb restera toujours... lourd comme du plomb, et cette seule caractéristique impose de chercher d'autres matériels, en particulier pour développer les voitures

Deux produits mobilisent principalement les recherches actuelles : les hatteries nickel-for et nickel-zinc. Plus légères et plus compactes que leurs ainées, elles ont une capacité de stockage nettement meilleure. Elles ont cependant chacune ses défauts, qui rendent leur mise au point définitive complexe.

Les batteries nickel-fer, que l'on a pu voir en service sur la Peugeot 205 électrique exposée au dernier Salon de l'auto, ont une capacité de stockage de l'ordre de 55 Wh/kg, mais tiennent mal la charge et supportent difficilement les basses températures. Elles semblent surtout appelées à jouer un rôle transitoire avant la mise au point de matériels plus performants. Parmi ceux-ci, les batteries au nickel-zinc retiennent particulièrement l'attention des chercheurs. D'une capacité de 65 Wh/kg, voire plus, ces batteries se heurient à une difficulté de mise au point majeure : le zinc de l'électrode, attaqué par la solution électrolytique au cours de la réaction chimique, se reconstitue sous forme de petites pointes, les dendrites, qui détériorent rapidement l'ensemble. Une parade est actuellement en cours d'expérimentation : elle consiste à utiliser one électrode de zinc qui se présente sous la forme de billes mises en mouvement par un petit agitateur. Ainsi les dendrites qui ont tendance à se former sont usées en permanence par le frottement des billes en mouvement.

D'antres types d'accumulateurs aux performances plus ambitieuses font l'objet de recherches. Citons parmi elles les batteries sodium-soufre. D'one capacité considérable — plus de 200 Wh/kg -, elles exigent, pour fonctionner, une température minimale de 350° C. A cette première difficulté s'en ajoute une seconde, moins facilement contournable. L'électrolyte se présente ici sous une forme solide - de l'alumine - et sert en outre de séparateur entre les deux électrodes maintenues à l'état liquide. Or l'alumine ne résiste guère au sodium liquide. C'est sur ce point que portent l'essentiel des recherches, menées principalement par les laboratoires de la CGE.

Si la prochaine décennie voit se généraliser l'usage de la voiture électrique, ce sera donc sans doute d'abord grâce aux batteries nickel-zinc. Ensuite, peut-être, grâce au sodium soufre. Et après ?... Grâce aux piles à combustible hydrogèneoxygène, comme actuellement dans l'espace ? Peut-être ; à condition que l'on sache se passer du platine, indispensable catalyseur utilisé actuelle-



# THERMIQUE

# De nouvelles générations d'échangeurs

La plus grande partie de l'énergie consommée en France passe au moins une fois dans un échangeur de chaleur. Toute améliaration de ces dispositifs peut entraîner d'Importantes économies.

■ 90% de l'éncrgie ntilisée en France transite par un êchangeur de chaleur (à commencer par la chaleur venant de votre chaudière qui réchauffe l'air de votre salon par l'intermédiaire d'un radiateur). De la qualité de ces dispositifs, destinés à transférer le plus efficacement possible de l'énergie calorifique entre deux fluides matériellement séparés, dépendra donc pour une bonne part la maîtrise des consommations d'énergie. Et lorsqu'on sait que sur certains matériels un peut encore réaliser des gains d'efficacité allant jusqu'à 30%, on comprend que la recherche sur les échangeurs soit prioritaire.

De quoi dépend la qualité d'un transfert de chaleur? De trois facteurs principaux: la surface d'échange, la différence de température entre les deux fluides, le coefficient global de transfert thermique (K) - qui dépend lui-même du matériau utilisé, de l'épaisseur des parois, des propriétés physiques des fluides, de leur vitesse locale au niveau de la

Si l'écart de température entre les deux fluides est important, pas de problèmes. Dans le cas inverse, le plus intéressant et le plus fréquent, il faudra pour améliorer l'échange ouer sur la surface et sur le coeffivera tôt ou tard limitée, ne serait-ce que pour des raisons économiques. Reste le coefficient K, sur l'amélioration duquel portent donc les principales recherches.

On recherche par exemple des matériaux à conductibilité thermique élevée, tout en évitant le recours à des matériaux trop coûteux. On cherche également à diminuer l'épaisseur des parois sans affecter leur résistance mécanique. On s'efforce aussi de limiter les risques d'encrassement des surfaces d'échange, qui nuit à la conductance thermique des parois comme au bon écoulement. Cela peut se faire par des moyens chimiques (additifs) ou mécaniques, qui empechent la formation de dépôts ou nettoient les échangeurs en continu.

Dans le cas particulier des condenseurs (qui sont des échangeurs dans lesquels un fluide passe de l'état de vapeur à l'état liquide), l'une des principales difficultés tient à la formation d'un film liquide sur la paroi d'échange, qui nult considérablement à la conductance de celle-ci. On peut éviter cet inconvénient en

appliquant sur les parois un additif antimouillant, qui permettra à la vapeur de se condenser en gouttes et non en film. Certains matériaux peu coûteux per-

l'encrassement comme à la corrosion. Ce sont les matières plastiques, utilisées dans quelques prototypes d'échangeurs à basse température entre deux gaz.

On s'intéresse également à la vitesse locale d'écoulement des fluides : les multiples dessins de plaques d'échangeurs ont ainsi pour but de créer des turbulences qui augmente-ront la vitesse locale des fluides au contact de la paroi et amélioreront le coefficient K

Un nouveau type de dispositifs fait l'objet de recherches. Ce sont les caloducs, tubes contenant un fluide qui s'évapore an contact du fluide le plus chaud et se condense au contact du fluide froid, transférant ainsi les calories de l'un vers l'autre. Leur utilisation en tant qu'échangeurs de chaleur permet de réaliser des produits de grande fiabilité et très étanches. Ils sont, de plus, modulaires puisque l'on peut ajouter on retrancher des caloducs selon les besoins. Enfin, la solution la plus élégante serait sans doute... de se passer purement et simplement de surface d'échange : c'est ce que l'on cherche à faire en réalisant des transferts de calories entre deux fluides non miscibles mis en contact direct. La difficulté réside souvent là dans la séparation des fluides.

Vaste programme de recherche, pour lequel une structure tout à fait originale a été mise en place. Il s'agit dn Groupement pour la recherche sur les échangeurs thermiques (GRETh), créé au printemps 1983 et cogéré par l'AFME et le CEA, qui disposait d'un important corpus de connaissances acquises depuis vingt ans par les ingénieurs du service des transferts thermiques du Centre d'études nucléaires de Grenoble. Installé dans les locaux du centre, le GRETh s'est vu confier la mission de soutenir l'industrie française dans le domaine des échangeurs (tant les fabricants que les utilisateurs). Pour améliorer l'efficacité de cette structure de liaison industrie-recherche, le GRETh s'est doté d'un centre de direction auquel participent les représentants des deux principaux centres techniques de la profession, le CETIM et le CETIAT. En outre, les entreprises en tant que telles peuvent adhérer au groupe, en payant une cotisation annuelle qui leur donne accès à un certain nombre de données et de services - notamment un tarif préférentiel pour faire tester leurs matériels sur une nouvelle plate forme d'essai en cours de construction qui répondra au doux cient K. Il est clair que l'augmenta-tion de la surface d'échange se trou-fois très fines et résistant bien à d'échangeurs et récupérateurs »). On peut être thermicien et poète, non?

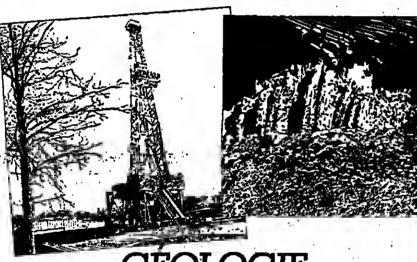

# La chaleur des grandes profondeurs

Peut-on utiliser la chaleur du sous-sol profond ? A long terme, pourquoi pas ? Le programme Géothermie profonde généralisée étudie cette

■ Plus on descend sous terre, plus il fait chand. En moyenne, la température s'élève de 3,3° C tous les 100 mêtres ; c'est ce que l'on appelle le gradient geothermique. Pourvu, done, qu'on creuse suffisamment profond, on est toujours assuré de trouver de la chaleur, quelle que soit la nature du sous-sol considéré. Pourquoi ne pas puiser dans cette ressource énergétique aussi inépuisable qu'universelle, se sont demandé quelques chercheurs, dans le milieu des années 70.

Ainsi naissait, en 1977, un programme d'études des roches chaudes sèches portant sur la possibilité de fracturer les roches du sous-sol profond, dans l'éventualité d'y injecter un fluide permettant de transférer leur chaleur vers la surface.

Sur la base des premiers résultats de ces recherches, des chercheurs de l'Institut national d'astronomie et de géophysique proposèrent de passer des études théoriques à la réalisation d'un pilote préindustriel. Ce fut le programme Energéroc, qui devait déboucher, à partir de 1984, sur la réalisation, en vraie grandeur, d'un échangeur, à 4 500 mêtres de profondeur, entre deux forages distants de 400 mètres. La vapeur d'eau ainsi récupérée devait permettre de produire de l'électricité.

Le coût de ce projet (225 millions de francs répartis sur quatre ans) et surtout le nombre d'inconnues à résoudre conduisirent, début 1984, les pouvoirs publics à changer d'orientation.

On s'est vite apercu, en fait, qu'on ne commissait pas grand-chose aux roches profondes. Autant les couches sédimentaires et leurs gisements d'hydrocarbures sont bien connues des géologues, autant leur socie cristallin ou métamorphique l'est peu Savoir, par exemple, s'il est parcouru de fractures naturelles, les identifier, faciliterait grandement la réalisation d'un échangeur. La fracturation artificielle à grande profondeur reste encore, en effet, une technique insuffisamment maîtrisée, en dépit des expériences tentées en France et à l'étranger, notamment aux USA, en Grande-Bretagne, en Allemagne.

Le programme issu de ce constat porte le nom de « Géothermie profonde généralisée ». Il sera mis en place par un Groupement d'études et de recherches composé de la majorité des organismes scientifiques concernés, et se déroulera en deux phases successives. De 1985 à 1988, on se consacrera à l'acquisition de données de base, tant par des recherches fondamentales que par l'expérimentation sur trois sites. Au Mayet-de-Montage, dans l'Allier, on étudiera un milieu granitique peu fracturé, à gradient géothermique normal; à Haguenau-Soultz, en Alsace, on étudiera un milieu granitique plus on moins fracturé, sous converture sédimentaire, à gradient géothermique élevé; au Cézallier, dans le Massif central, ce sere un milieu de roches métamorphiques avec circulations géothermales profondes. On recherchera, à travers cette diversité, à généraliser les connaissances acquises, et si possible à les modéliser. C'est également au cours de cette première phase qu'on cherchera à mettre au point des techniques de forage spécifiques à la géothermie profonde.

Ce n'est qu'à partir de 1989, après évaluation soigneuse des résultats, que sera sans doute entrepris la réalisation d'un pilote industriel.

Si l'avenir est au chauffage par les grandes profondeurs, il passe au préalable par quelques puits... de



### De la céramique dans les moteurs

Les qualités nombreuses de ces très anciens « matériaux nouveaux » leur assurent un bel avenir dans le secteur de l'énergie. Mais la généralisation de leur emploi se heurte aussi à des difficultés.

sont faites d'un mélange de fibres de silice et de bromure de silicium. Or le bromure de silicium est une céramique, tout comme le silicate d'alumine hydraté, plus connu sous le nom d'argile. Entre l'art de la terre cuite et l'industrie spatiale, ce matériau suit un long chemin dont le terme n'est pas encore en vue. Dans le domaine énergétique, les céramiques présentent bien des atouts. Suivant les cas, suivant leur nature, elles sont isolantes à basse température, conductrices à haute température, résistent particulièrement à ces hautes températures, à la corrosion, aux frottements. Elles sont en outre élaborées à partir de

matières premières abondantes et

■ Des tuiles à 7 000 francs pièce?

Cela existe : ce sont celles qui com-

posent le bouclier thermique de la

navette spatiale américaine. Elles

exceptions près). Toutes ces qualités les rendent précieuses pour les éner-géticiens. On sait, par exemple, qu'une machine thermique verra son rendement amélioré si son fonctionnement admet des températures álevées et que les pertes de chaleur sont réduites. A la fois réfractaires et isolantes, les céramiques semblent donc être appelées à devenir un des principaux constituants des moteurs de demain. Ainsi, dans un moteur Diesel actuel, 38% des calories résuitant de la combustion du carburant sont transformées en travail, 33% sont évacuées par le tuyau d'échappement, 29% sont évacuées par le système de refroidissement. En remplaçant le métal par de la eéramique pour la fabrication de toutes les parties ehaudes (têtes de pistons, chemises de cylindres, eulasse, etc.) on arriverait à un moteur pratiquement disponibles partout (à de rares adiabatique, c'est-à-dire sans échan-

ges d'énergie thermique entre parties chaudes et parties froides. Un tel moteur Diesel pourrait voir son rendement passer à 0,55, soit un gain de puissance de 40% à cylindrée égale. Américains et Japonais sont actuellement en pointe dans ce domaine, mais la France essaie de rattraper le temps perdu. D'abord en amont, sous la coordination du Pr Hanus, directeur an CNRS, et en aval grâce à de grandes entreprises comme Céraver, Pechiney, Thann et Mulhouse,

Renault, Peugeot, la SEP. Les principaux problèmes à résoudre tiennent aux handicaps des céramiques par rapport aux métaux : leur fragilité aux chocs (mécaniques ou thermiques), aux déformations, et surtout leur très grande vulnérabilité aux défauts de structure. Alors que les métaux ont des seuils de défauts critiques qui se mesurent en millimètres, on doit être mille fois plus exigeant avec les céramiques. On recherche de nouvelles céramiques (oxydes, comme la zircone, nitrures ou carbures de silicium, ou nou-veaux produits tel le Sialon et de nonvelles technologies de fabrication

(frittage sous pression, injection). Dix années de travaux, écrit le Pr Boch de l'Ecole de céramique industrielle de Limoges dans un numéro spécial du Courrier du CNRS, ont permis de multiplier la ténacité des céramiques thermomécaniques par plus de deux, la charge à la rupture par près de trois, la résistance à l'amorçage à la fissuration thermique par environ cinq tun même matériau ne combinant malheureusement pas toutes ces améliora-

Il est toutefois vraisemblable que la fragilité des céramiques restera tonjours supérieure à celle des métaux. Cela ne devrait pourtant pas limiter le recours à ce matériau. Le succès dn verre en témoigne. Au contraire, s'accommoder des caractéristiques d'un matériau nouveau peut être pour l'industrie l'occasion d'importantes innovations.

### **EUROPE**

Tomme l'an dernier, la CKE vient de lancer un nouvel appel d'offres permettant d'octroyer un soutien financier à des projets de démonstration dans le domaine de la maîtrise de l'énergie (économies d'énergie et énergies nouvelles |.

En 1984, les projets français avaient été les premiers bénéficiaires de cette procédure communautaire, en obtenant 130 millions de francs d'aide sur 433. Pour pouvoir confirmer en 1985

ces excellents résultats, il faut évidemment que les industriels et maitres d'ouvrage français proposent à la CEE d'ici à la mi-avril de nouveaux projets se situant dans la phase intermédiaire entre recherche développement et inves-tissement commercial classique. Il faut que ces projets, en vraie grandeur fassent appel à des techniques innovantes et que leur viabilité économique permette de passer rapide-

# Une chance à saisir pour les industriels

ment à la diffusion industrielle et commerciale.

Tous les détails pratiques concernant l'appel d'offres pour 1985 et la procédure à suivre par les propo-sants out été publiés au Journal offi-ciel de la CEE du 10 décembre 1984. Pour le secteur maîtrise de l'énergie, Bruxelles prévoit d'accorder un montant total d'aide d'environ 465 millions de francs, à répartir entre les projets des dix pays de la Communauté dans les huit princi-

paux secteurs suivants: économies d'énergie dans l'industrie, le bâtiment et l'agriculture ; économies et substitution d'énergie

dans les transports : - économies et substitution d'énergie. dans les réseaux de distribution d'énergie ;

energie solaire; biomasse et valorisation énergétique des déchets ; - énergie géothermique ;

- mini-hydraulique (inférieure à 3 000 kW); énergie éolienne.

Le soutien qui peut être obtenu de Bruxelles est d'abord appréciable en termes financiers puisque la CEE peut fournir une aide allant jusqu'à 49% du montant du projet retenu. Mais il ne faut pas non plus negliger l'impact indirect : obtenir le soutien de la CEE pour une opération est une excellente référence pour les industriels, qui peuvent ainsi se voir faciliter l'ouverture de marchés prometteurs en France et à l'étranger. La Communauté diffuse d'ailleurs largement des informations sur les projets retenus et publie des fiches présentant les réalisations les plus exemplaires.

Il n'est pas indispensable, pour sou-mettre un dossier à Bruxelles, de passer par l'AFME. Toutefois, l'Agence est mobilisée pour aider et conseiller les proposants français.

Les délégations régionales de l'AFME et les services techniques concernés sont prêts à prodiguer à tous ceux qui le souhaitent les conseils d'ordre administratif on technique permetiant d'augmenter les chances des dossiers présentés. Les industriels et les maîtres d'ouvrage ne doivent donc pas hésiter à contacter leurs interlocuteurs habituels de

l'Agence. Le bureau d'information de la CEE pour la France (61, rue des Belles-Feuilles, 75782 Paris cedex 16 - tel. : (1) 501.58.85) est également à leur disposition pour toute information complémentaire. On peut aussi se procurer le Journal officiel de la CEE, nº C 330, du 10 décembre 1984, en vente au service des publications de la Communauté (26, rue Desaix, 75732 Paris: cedex 15 - tel.: (1) 578.61.39.)

ATTENTION : date limite des dépôts, 17 avril 1985 à midi.

**VAGUE DE FROID:** BONIOUR LA FACTURE!

En ce début d'année 1985, notre pays a connu une vague de froid excep-Hormelie: -8 °C d'écart par rapport à ce que secult la teine moyenne à climat normal sur les quinze premiers jours de junvier i Ces conditions climatiques difficiles ont des conséquences diverses, notamment la hausse importante de la consommation d'énergie et de la facture énergétique nationa Sur la période qui va du 1ª au 15 jan-

vier, on a pu en effet estima 1,8 Mtep la surconsommation de chauffage des logements et des locaux tertiaires indulte par le froid. A 3 000 francs la tep livrée (1), cela correspond à 5,4 milliards de dépenses supplémentaires pour les usagers (dont plus de 3 milliards en devises !) ou encore 500 francs par appartement et de 500 à 1 500 francs par maison individuelle... pour tous ceux qui n'ont pas pris la précaution de réaliser des travaux de maîtrise de l'énergie et qui ont maintena la ême température chez eux. La facture d'énergie, pour ceux-là, a déjà progressé de 15%. Chez ceux, au contraire, qui ont su se montrer clairvoyants, ont fait faire le dia-gnostic thermique de leur logement, puis ont procédé à des travaux de maîtrise de l'énergie — on moyenne 10 000 francs d'investissement en pison individuelle et 6 000 francs en appartement -- la facture ne s'est accrue que de 5%. Et, en nius, cette facture est inférieure d'environ un tiers (voire la moitié, dans certains cas) à celle des imprévoyants.

(1) La tep livrée à l'usager (floul, gaz; ou-Alectricité) coûte en moy 3 500 francs. Mais le froid améliore le

### PRÉCISION

Nous écrivions dans notre dernier numéro qu'EdF avait signé un contrat avec la société canadienne Biodev pour la construction en Guyane. d'une centrale électrique fonctionnant au bois. En fait, ce contrat a été passé entre EdF et Alsthom-Atlantique pour la construction clé en main d'une centrale fonctionnant à partir du gaz produit par la pyrolyse du bois dans un gazogène. Alsthom, qui assure l'ingénierie complète de cette centrale, a soustraité à la société Biodev la partie gazogène et préparation du bois.

charbon, des hydrocarbures tiquides, le diagnostic énergétique, la recherche et l'innovation, le financement des investissements et des aides..., La presse dans son ensemble a salué l'intérêt et le succès de MEI 84. Quelques titres : « Les techniques de l'énergie ont le vent en poupe : (Le Moniteur du 9/11) : Dynamiser l'industrie en maltrisant l'énergie « (Demières Nouvelles d'Alsace du 23/11) ; « Les économies d'énergie sont-elles passées de mode? Non, répond Michel Rolant » (Le Quotidien de Paris du 24/11). « La maîtrise de l'énergie est et doit rester une priorité nationale », déclare Mme Edith Cresson, ministre du Redéploiement industriel et du Commerce extérieur duns son allocution prononcée le 20 novembre, lors de l'inauguration de MEI (Enerpresse du 26/11)-

### DECEMBRE

CHARBON. Le 6, d'i occasion de l'inauguration de la nouvelle chaufferte au charbon de l'aéroport d'Orly. Le secrétaire d'Etot à l'Energie a rappelé que trois types d'actions devraient être envisages afin de continuer à valoriser cette ressource : "D'abord mobiliser et donner oux opérateurs les moyens de cette oction ; ensuite aider le consommateur et l'utilisateur à engager les investissements nécessaires et, enfin, développer la technologie d'emplai du charbon, car il conditionne l'avenir du tissu industriel" » I Cote Desfossés du 7/12).

FSGT. Le 14, l'AFME dresse un bilan des trois premières tranches du FSGT (12 milliards d'aide publique ou lotal) en ce qui concerne les 2,75 milliards dont la gestion lui a été confiée pour des trovoux de maftrise de l'énergie dans les secteurs de l'habitat et du tertiaire, de l'industrie, de l'agriculture, de la géothermie et des réseaux de chaleur. » Sur les 6 miltiards de la 4º tranche du FSGT, 735 millions seulement devraient être dévolus à l'AFME . note le Figaro du 15.

Pendant toute l'année 1984, on notera enfin que la presse nationale et régionale a largement commenté toutes les opérations » villes pilotes pour la maîtrise de l'énergie . (11 villes et un conton rural). la ville de Roanne - secrétaire d'Etat oblige ? remportant en l'occurrence la palme statistique du nombre de commentaires dans la presse.

a Matirise de l'énergie a est réalisée chaque mois sous le responsabilité de l'AFRE.
Réduction en chef : Roger-Pierre Bonneou, AFME, 27, rue Louis-Vicat — 75015 Paris. Réduction et communication : Hugues Shille et Michael Gheerbrant. Maquette : Claudine Ray, TEN et Associés, 10 rue Mayet — 75006 Paris,

Commontation. Composition, montage, photograwure:
 Italiques, 14 rue Vauvenargues — 75018 Paris



### JANVIER

PETROLE, Le 5, Les Echos font remarquer, tondis que le carburant automobile vient de passer la barre des 5 francs, « Pour les automobilistes, la facture concoctée hier par le Comité des prix est salée. Et pourtant, elle ne correspond taujours pas à la stricte vérité des prix. » De son côté, le secrétaire d'Etat à l'Energie déclare au Nouvel Economiste : « En pétrolière, nous souhaitons éviter la b des prix, et favoriser la stabilité du marché. «

Pour mémoire, il faut rappeler que pour la première fois depuis six ans, en mars 1983, l'OPEP avait pris la décision de baisser de 15% le prix du brut là 29 dollars le baril) et qu'elle semblait avoir eu des difficultés, en décembre, à mointenir bloqués les prix et les auotas de production. Ces difficultés ne faront que se confirmer pendant toute l'année 1984.

ENERGE EQUENNE. Le 18, la Direction de la recherche erdu développement de l'AFME expase la politique menée por l'Agence. La presse se montre porticulièrement intéressée : « Bon vent pour pour les écliennes «, « Energie éclienne, le vent en poupe », « Le come-back du vent », « Un second souffle pour l'énergie éalienne à, etc. Libération (du 19) note avec finesse que l'enteu de cette politique n'est plus une question d'écologie ni même de bilan énergésique : » Non sons une cértaine ironie si l'on pense aux pionniers du solaire, aux militarits de la biomasse, et à tous les partisons des énergies "douces", les malheurs de l'industrie sont en train de faire plus pour les énergies nouvelles que des années de propagande, des dizaines de manifestations et deux chocs pétroliers. De toute évidence, économiser l'énergie ne suffit plus, il fout boucher les trous d'un tissu industriel rongé par la crise(...), attaquer des marchés qui se profilent à l'horizon des années 90. »

### FEVRIER

ELECTRICITE. Le 30 janvier, paraît dans le Figaro une longue interview de Marcel Boiteux, président de l'EDF : « EDF a été engagée, en juillet dernier, à faire un effort intense de développement de ses ventes, principalement dans l'industrie.

PROTOCOLE D'ACCORD. Il est signé, le 9, entre l'EDF, l'AFME et le BRGM, pour l'utilisation énergétique des nappes d'eau souterraines de faible profondeur, » dans des conditions qui fienment compte des usages divers des noppes et procurent un maximum de garanties à l'utilisation » (Cote Desfossés du 10).

### MARS

Premieres assisés regionales de l'energie. Sous l'égide de l'AFME et du conseil régional de Poitou-Charentes, se réunissent à Poitiers, autour du thème de l'énergie, des professionnels de l'énergie et du bôtiment, industriels de la région, chercheurs, ormateurs, représentants des collectivités locales, des consommateurs et du mande casociatif. Il s'agit de la » première manifestation du genre en France.» L'ENERGIE SOLAIRE PHOTOVOLTAIQUE, Le 9, l'AFME définit les grandes lignes de son plan de

lappement : s'assurer la continuité de la chaîne du silicium sur le territoire national ; diminuer le prix des modules ; s'assurer 15% du marché mondial (hors USA) en 1990. Là encore, c'est une stratégie industrielle qui est en couse et qui engage, oux cătés de l'AFME, plusieurs sociétés importantes telles que Rhône-Poulenc, la CGE, ELF, la CFP, Leroy-Somer, Saint-Gobain, etc. Elles se partagerant la fabrication du silicium solaire (jusqu'ici largement

### AVRIL

ACCORD-CADRE Le 5, est signé un accord-codre entre le ministère des Transports et l'AFME, sous l'égide du secrétariet à l'Energie. Il porte principalement sur : la modernisation des véhicules ; la recharche de moyens de transport plus économes ; le véhicule 3-litres. Les premières concrétisations de cet accord apparaîtrent en cours d'année : le programme COREBUS (consommation réduite des autobus) mis au point par RVI avec l'AFME, la convention signée par l'AFME avec la ville de Châtellerouit pour tirise de l'énergie dans les transports urbains (en juillet), des actions de formation engagées par l'Agence dans le codre de contrats routiers d'entreprises ovec les transports.

BILAN. Le 16, l'AFME présente le bilon de son octivité B3. La presse n'en retiendra, dans l'ensemble, qu'une seule phrase, prononcée par Michel Rolant, président de l'AFME : » Je crie cosse-cou » (Le Figuro du 17). Celui-ci souligne en effet un inquiétant dérapage de la consommation de corburant automobile constaté en 1983 et fortement accentué pandont les premiers mois de 1984 (5 à 6%).

MOSILISATION. Le 26, Michel Rolant annonce le lancement d'une campagne de sensibilisation du public pour la réduction des consommations de carburant : » Par leur comportement, les automobilistes peuvent faire économiser à notre pays en un on 10% de sa consommation de carburant, c'est-à-dire 4,3 milliards de francs pour la facture énergétique de la France. « (La Vie des transports du 5 mai : » L'AFME dit pouce ».) Le thème du transport cutomobile et des déparses en carburant des Français mobilise largement la presse. L'AFNE se trouvera tout au long de l'année, et plus particulièrement après les housses sur l'essence décidées en juillet, amenée à intervenir (dans la presse et à la télévision) sur un terrain ambigu, sa responsabilité consistant bien à encourager par tous les moyens les Francais à maîtriser leurs consommations de carburant (y compris en leur rappelant qu'il existe en la matière une vérité des prix), elle-même n'exerçoni cependant aucun pouvoir (at ne firant aucun bénéfice pour son budget propre) quant à l'augmentation de la fiscolité sur l'essence.

### MAI

ENERGIE MUCLEARE. Le 13, à 23 h 12 (précision apportée par L'Humanité du 15), est mis en service le réacteur de la première tranche de la centrale de : tées : (Les Echos du 24/7).

Poluel, d'une nouvelle génération por la puissonce : 1300 mégawaits. D'ici à 1986, trais autres réacteurs de même puissance fonctionneront à Poluei et la centrale produirs stors 32 milliords de kWh. Pour mémoire, rappelons que l'EDF a exporté en 1983 un. peu plus de 13 milliords de kWh à nos voisins ais, allemands, suisses, italiens et belges (voir Le Nouvel Economiste du 9/9).

VEIDICE: L'Union fédérale des consommateurs perd e procès qu'elle avoit intenté à l'EDF pour « publicité mensongère « à la suite de la campagne qui nettait en avant que « l'électricité est aujourd'hui fronçoise à 80% ». Le jugement a été rendu le 13 (vin por la 31° chambre correctionnelle de Paris LEnerpresse du 181.

COOPERATION. Signature d'une convention de coopération entre la France et la Côte d'Ivoire (financement du Fonds d'aide et de coopération) pour l'équipement soldire d'un dispensaire et d'un centre de santé. Les Echas et la Lettre de l'énergie du 12 signalent qu'il « s'agit de tester en vroie grandeur les améliorations qu'apporte au fonctionnement des centres de soins ruraux l'électriché d'origine solaire et, sur la base des résultats obtenus, de généraliser ultérieurement l'appérience ». On remarquera à cette occasion que l'effort mené por l'Agence sur le terrain de l'action internationale est difficile à dater » car il se déploce le plus souvent en éventail d'actions de négociation et de terrain à très long enne avec nos partenaires étrangers ; leurs effets n'étant pas forcément assez » spectaculaires » pour Intéresser la presse nationale.

### JUILLET

TOUR DE FRANCE. Pendant les cinq premiers jours de juin, des journalistes de divers quotidiens régionaux ont visité dans onq régions de France (Alsace, Nord-Pas-de-Calais, Poitou-Charentes, Rhône-Alpas, Provence - Côte-d'Azur), des opérations plaires de moîtrise de l'énergie. Pendant tout l'été, la presse régionale a ainsi vecu à l'heure de la moîtrise de l'énergie : » 45 000 emplois pour économiser 855 000 tep « Ouest-France, 19/6); « Les ressources inépuisables du solell et de la forêt » (Pro-grès de Lyon du 26/6) ; « Calais : la fibre Courtelle escend au charbon » (Demières Nouvelles d'Alsace du 27/b) ; « Un parti pris de décentralisation » (Sud-Quest, 15/6); » Un gisement énergétique : les économies » (La Voix du Nord du 27/7).

AUGMENTATION. Le 11, housse de 22 centimes sur. le supercoburant (toute la presse signale et comments, naturellement).

**NOMINATION.** La 23, nomination de M. Martin Maivy comme secrétaire d'État auprès du ministre du ment industriel et du Commerce extérieur, chargé de l'Energie. «Il hérite d'une situation d'abondance que le gouvernement veut transformer en atout en réduisant la facture des énergies impor-

### Août

MILLOGRAPHIE, L'Express (du 3 au 9) signale la parution de l'auvrage de Christian Gérandeau aux Editions Lattès, L'Energie à revendre. L'auteur déclare, dans une interview à France-Inter du 11/9 : « Le danger, ce n'est plus que nous manquions (:..), c'est que nous ne puissions pas payer la facture de cette anergie (...) et nous risquons de mettre d'une monière durable en déficit notre balance commer-

Le Financial Times, dans un article du B, analyse les raisons pour lesquelles « les français sant passés gie », rendant hommage aux efforts de l'AFME.

### SEPTEMBRE

CONSONMATION. Dans Le Monde daté du 11/9 paraît, sous la signature de Véronique Maurus, un orticle intitulé : « Un phénomène en vote d'élucidotion : le reprise de la consommation d'énergie en France ». « On peut se demander, écrit Le Monde, si cette reprise n'est pas la conséquence la plus évidente de la souvelle politique énergétique adoptée l'an passé par les pouvoirs publics (...). Le gouvernement n'a t-il pas en quelque sone rouvert la botte de Pondore ? c: ...

GAZ. Dans Le Matin de Parts du 17, article de Henry lauret (très bien informé) sur les arrière-plans diplomatiques et politiques de l'approvisionn France en gaz : • Grandes manæuvres politiques autour du gaz .. . Le controt d'importation de gaz est devenu la clé de voûte du commerce francosoviétique «, signale entre autres Le Matin.

### **OCTOBRE**

SIGNATURE DU CONTRAT DE PLAN ÉTAT/EDF. Dons un article du 25 intitulé » L'Eat pousse à la consommation », Les Echas résument le contenu du control de plan 1984/1988 signé le 24 entre l'Etat et l'EDF : Les ventes de courant doivent s'accroître de près de maitié d'ici 1990. EDF gagne également son autonomie de gestion. En contreportie, les prix du kWh rimpent moins vite que l'inflation, Sauf peut-être l'année prochaine. »

### NOVEMBRE :

ALCOOL « L'inauguration de la distillerie d'alcool d'Arcis-sur-Aube le 15 novembre par M. Michel Rocard traduit la volanté du monde agricole, des industriels et des pouvoirs publics d'ouvrir la voie à l'utilisation de l'alcool agricale à voste échelle, avec la perspective d'incorporation d'alcool dans les carburents » (Courrier de l'Oise du 27/11).

MEL 20-23 novembre, le premier Salon professionnel pour la Maîtrise de l'énergie dans l'industrie se tient à la porte de Versailles, organisé par l'AFME avec le concours du CNPF, de nombreuses associations techniques et des chambres syndicules des inclustries mécaniques, électriques, utilisatrices d'énergie, etc. Parallèlement au Salon, des journées techniques ont été organisées par l'ATE (Association technique pour les économies d'énergie), mobilisont plus de 200 spécialistes sur des thà que : usages performants de l'électricité, du gaz, du

ATTACAS TO A PARTY OF

And the comment of the

िका है। हा हता तर वह

1

A Part of the state

3 .... x ....

The second section is the

The second second

Marie of the same

Service of the servic

Contract Salve

The second secon

Selection of Contract

The second secon

1 -

Services of the services

A STATE OF THE STA

I DES SPEC

The facts of Victories, when

The second second de

of Contract or inverse as her

Part and August State

PARTY LINE TO PERTY TRANSPORT

Treat faire emerger la

Car sa pires - ces cheses

THE CONTRACTOR OF THE VINE

The second secon

The state of the state of

The same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the sa

is a grant a state to the same

SATISFACTOR OF THE PARTY OF

man des farmes / orapens to

in the later we transport to the later of th

THE PART OF THE PARTY IS NOT THE

THE RESIDENCE MAN THE PARTY STREET, STRE

ga fascas plus michelenant

THE R. P. LEWIS CO., LANSING, MICH.

- 12 Apr.

THE THE PERSON OF A SECOND

Des Carter's de Peter Palace

Internal Fig. Ser. of Physics

Comment to mercreus frem

BETTE CHE SEET OF SINE

SPAN TO THE PROPERTY.

2 12 room 24 - print 1944 an electric - 19 hales

---

nem in anoma provinces, de

per la provincia et personales à

out fourth mis for toller

THE PROPERTY SERVED PROPERTY.

EN THE PERSON NAMED

225 1E Wert et /1 18 1984

BINGER . C. P. STORE

and had in the course of a last &

pieces a laterate à frame Cassa

many formation for the service, and finding

mant abite or Totte de

ledari, Bultont - Churc W.

TEL TELETER! " LIFE LERE IN

met fieteren - Nacamin

温水の にもいま こうこうかい 大田田

and provide motion from London ASA.

Experience of the last man

the in the time of the season and the

minima ever in the appear

frame d'ambrer et le feate.

albette de promp ne en die

ES De preime a met section bereite.

The little to the second than the said

Andready ten and har de in page.

Managara in a man de

Auf aller bereiten bereite ber

Stranger bereit an a se part

Trade beim bereit er, ber

to frequency of 1 27 3 and

TERRETARIO DE PARTICIPACIO

THE RAIL PARTY

## DE FROID TURE!

année 1985, notre pays vague de froid excep. LoC d'écart par rapport serait la fempérature climat normal sur les ers jours de innvier l s climatiques difficiles aséquences diverses i hausse Importante de fion d'énergle et de la étique nationaje. qui va du 1ª au 15 jan en effet estimer e

surconsommetion de is logements et des res induite par le froid. s la tep livrée (1). cela 5,4 milliards de dépen. intaires pour les usolus de 3 milliords en core 500 francs par et de 500 à 1 000 frencs dividuelle... pour tous pas pris la précaution es travaux de moitrise at qui ont mointenu la ature chez eux. La faci, pour ceux-là, n déjà 15%. Chez ceux, nu I ont su se montrer ont fait faire le dia lque de leur logement édé à des travaux de mergie — en moyenne d'investissement en dualle et 6 000 francs ent -, la facture ne ue de 5%. Et, en plus, est Inférieure d'environ la moitié, dans cer-

He des imprévoyents. à l'usager (fioul, gaz, tricité) coûte en moyenne ais le froid améliore le chaudières à combu iffre de 3 600 francs en

s dans notre dernier F avait signe un conciété canadienne Bioastruction en Guyane : électrique fonctionin fait, ce contrat a été EdF et Alsthomur la construction cle centrale fonctionnant gaz produit par la ois dans un gazogène. assure l'ingénierie ette centrale, a sousziete Biodev la partie eparation du bois.

pures liquides, le diagnosiis he et l'innovation, le rinanems et des oides... La presse due l'intérêt et le succès de : Les techniques de l'enerse » (Le Moniteur du 9 11); en maîtrisant l'énergie 4/soce du 23/11) : « Les ecotelles passees de mode? lant » (Le Guatidien de Fars de l'energie est et doit rester déclare Mine Edith Cresplojement industriel et du as son allocation prononces l'inauguration de MEI (Ener-



se un bilan des trois premie-2 milliords d'oide publique erne les 2,75 milliards dont e pour des travaux de mais secteurs de l'action et ou de l'agriculture, de la géode chaleur. - Su: les 6 milu FSGI, 735 millions seula-VOTE & L'AFME , note le

184, on notero enfin que la ionale a largement comons villes pilores pour la 1 yilles et un canton rural). scretaire d'Eat oblige?ice la palme statistique du s dons la presse.

ger Pierre Sonneau, AFME, 27. 5015 Paris. ication : Hugues Shile : wette : Claudine Roy. ayet - 7500s Pons. stage, photogravure : enargues — 75018 Paris.

# A propos de classicisme

### PEINTRES FRANÇAIS DU XVIIº

EST la faute à Voltaire, n'en doutous pas. Son grand livre à succès, le Siècle de Louis XIV (1751), a tout laussé. L'idée d'embrasser les lettres et les arts dans une histoire globale (comme nous disons) était magnifique : c'était faire émerger la culture au niveau des choses sérieuses, en fonction, il est vrai, d'une hypothèse qui enchantait l'âge des Lumières et fait sourire aujourd'hui, à sevoir que le com-merce, l'art et le bonheur des hommes vont de pair. Qu'importe, la définition du Grand Siècle était là : les « génies » insurpassables ont paru, une perfection inouie des manières et des formes compose le classicisme (le terme ne se trouve pas ehex Voltaire mais l'idée règne), le tout est indissociable du Roi-Soleil. Image fascinante, mer-veilleux mythe français. Mais si nous faisons plus modestement l'histoire de la peinture par exem-ple, rien ne tient plus. Une série de manifestations récentes et, en dernier lieu, une exposition limitée mais très attachante du Petit Palais découvrent tout autre chose.

Rapidement réalisée, la réunion d'une trentaine de tableaux franç cais du XVII<sup>a</sup> siècle dans une aile du Perir Palais (1), est très sympathique. Elle regroupe - pour trois semaines seulement - des toiles prélevées dans les réserves du Louvre avec des œuvres provenant de musées de province et destinées à voyager, Pourquoi cela ? Ces toiles provinciales doivent gagner Buda-pest puis Duhlin, e'est-dire deux capitales bien dotées en fonds francais « classiques », qui étofferent chaque fois le lot, comme l'a fait à bon escient le Louvre à Paris. Cette réunion fortuite, en un sens, mérite décidément la visite. Les œuvres de Blanchard, Bourdon, Poussin, Vouet... rentrent toutes dans la période : Richelieu - Mazerin (1629-1661); elles n'out donc rien à voir avec le règne de Louis XIV. C'est ce qui oblige à réfléchir, car toutes les données intéressantes y caractéristique de rhétorique et d'invention, d'ambition et de frai-

L'absence de portraits et de scènes de genre y est pour beau-coup. L'attention est concentrée sur la composition, cet art français par excellence. Sauf la grande Vierge de Douleurs intrépidement blême et sont traitées en idylle rustique, d'une certaine dignisé d'ailleurs, par Sébastien Bourdon (1650) et, bien sûr, par Poussin.

On a donc sous les yeux des échantillons du » genre noble », du discours historique et abstrait qui était alors et resta si longtemps le sommet de la peinture. Voici les thèmes héroïques : Coriolan, de Poussin (1652, Les Andelys), Cin-cinnatur, de Le Sueur (vers 1640, Le Mans), de purs moments de tragédie avec des attitudes, des drapés, qui semblent venir du répertoire de Corneille. Unn grande toile lumi-neuse, enlevée, contrastée avec une dépense un peu folle d'effets légers comme chez Véronèse plus tôt et Tiepolo plus tard, lait penser à Antoine et Cléopâtre de Shakespeare, mais on n'en sait pas très bien le sujet. C'est l'œuvre du peintre le plus doué ou, en tout cas, le

moderne bier est peut-être ce qui va l'en rapprocher aujourd'hui. Ces tableaux ne sont pas vides; le sens surgit d'un double agencement conceptuel et formel. Le jeu des allégories relève du ballet, le grand art de l'époque, et la combinatoire procède, comme l'éloquence antre art majeur - des tropes (ou figures de style) : antithèse. chiasme, etc. Tant que nous ne res-tituons pas à cette époque intellec-tuellement si netive les resources de l'art ornnice, en nous aidant, par exemple, du beau travail de Marc Fumaroli (l'Age de l'Eloquence, 1980), nous restons ironi-ques et Iroids, nous ne savons pas entrer dans le jeu.

Du baroque au elassique? Peut-être. Mais il serait sage, pendant quelque temps, d'oublier des caté-gories qui sont ici sans grande per-tinence. Car il s'agit d'un art qui se

Une trentaine de tableaux venus de Londres et des musées de province révèlent que le Grand Siècle est moins classique et plus pittoresque que l'on ne croit. A voir au Petit Palais.

plus volubile du moment : Sébas-

La rubrique la plus généreuse est celle de l'allégorie et de la Fable avec des conventions que l'on connaît : nudités rèveuses, nymphes housculées par des sylvains, vicillards ailés qui s'envolent, des patti partout. La peinture s'en donne ici à cosur joic, rivalisant avec la poésie lyrique, et il laut consentir à ces inventions incroyables. Voici une grande toile de Simon Vouet (vers 1640, Musée de Bourges). Une figure charmante : Vénus on l'Espérance - il faut chercher - arrache tout simplement des plumes à des ailes que le Temps vaincu, effondré, n'utilisera pas, pendant que sa voisine, autre allégorie, tire sur les cheveux. Les couleurs vives et l'ondues ont donné corps à cette fantasmagorie dotée d'une surprenante solidité et admirablement peinte. Il faut, certes, un violette de Champaigne, il n'y a pas non plus de tableaux d'église. Les scènes évangéliques ou hibliques l'éloignait tellement do goût

cherche et oscille entre des définitions contraires. Le délicat François Perrier fait dans Acis et Gala-tée (vers 1647) du Raphael miniature et multicolore; mais Jean Tassel le provincial traite l'Enlèvement d'Hélène (vers 1640) avec une fougue de coloriste qui dénonce d'autres modèles. On assiste à des initiatives entrecroisées qui, pratiquement, se déterminent toutes à partir d'expériences italiennes. Une exposition neuve et soignée s'est tenue à Rouen, l'été dernier, sur la peinture religieuse au temps de Corneille; elle a mis en évidence la grosse production normande de tableaux d'église, avec, à côté de beaucoup d'ano-nymes, des personnalités dignes d'attention comme Daniel Mallé et Pierre Le Tellier (2). Mais juste-ment, ce dernier a cru bon en 1631, à moins de vingt ans, de filer vers Rome, comme sept ans plus tôt son compatriots Poussin, que rien ne pouvait empêcher d'aller chercher son bien nu-delà des Alpes. An surplus, on a trouvé dans les couvents

de Rouen des tableaux italiens : la Nativité, de C. P. Romanelli au convent des Clarisses, par exemple. Non sculement on ne peut plus ras-sembler toute cette production sous la rubrique du classicisme, mais il n'est même pas possible de la main-tenir sous le seul éclairage de l'art français. On l'a bien vu à la grande réunion des tableaux du XVII siècle au Grand Palais en 1982 (3). C'est là, sans doute, la plus forte acquisition des études récentes depuis un quart de siècle. Voici dix

ans, des pensionnaires de la Villa Médicis ont organisé l'exposition révélatrice des « Caravagesques français » qui a été présentée à Rome puis au Petit Palais ; Valentin, Vignon, Vouer, entraient dans la perspective internationale sans laquelle on ne peut rendre compte de la naissance de l'école francaise » vers 1630. Une recherche symétrique sur les relations entre les Carrache... et les peintres français serait nussi la bienvenue tant le monde a vu le plafond coloré, complexe, supérieurement orchestré de la galerie du Palais Farnese. Et Paris va se mettre au gout du

dité vénitienne sur toutes les données modernes, il fallait s'informer à Rome, ville-atelier des peintres du XVII siècle. Les choix des Francais s'éclairent ainsi, qu'il s'agisse des tableaux si sensibles et voluptueux de Blanchard, de l'élaboration fine des formes chez Le Sueur. Celui-ci, exceptionnellement, n'a pas quitté la France, et le cas de ce peintre savant et mesure qui fut longtemps placé si haut mérite d'être éclaire (4). Mais Vouet était arrivé à Paris en 1624, retour d'Italie, et formait aussitôt la grande école de décorateurs parisiens de l'avenir. Jacques Stella était de retour de son stage italien en 1635 : son style see et froid plut à Richelieu qui accapara le peintre. C'est la somme de ces épisodes qui constitue l'histoire du Grand Siècle décentré, qui est le nôtre. La partie était gagnée quand l'aristocratie commenca à s'intéresser à l'art, quand le cavalier Scudéry publia, en 1646, son Cabinet, description éloquente d'une galerie de peinture, sur le modèle de la Galleria de ce cavalier

jour. Peinture sombre, peinture

claire ; peinture oratoire, peinture fine ; netteté « à l'antique » ou flui-

Marin, le « découvreur » de Poussin, qui avait regné sur les « beaux esprits » tout au long de la Régence trente ana plus tôt. Comme on est loin de la simplification de Voltaire l Non seulement c'est avant. bien avant l'avenement de Louis XIV que se jone la partie décisive de la culture française, mais elle ne peut être appréciée dans sa force qu'en sorrant du cadre national. Le XVII siècle est le Grand Siècle. Celui de la peinture euro-



(1) «Le classicisme français, chefs-d'œuvre de la peinture du XVII° siè-cle», par J. Thuillier et S. Laveissière, nusce da Petit Palais (ju

musée da Petit Palais (jusqa'au 20 février).

(2) «La peinture d'inspiration religieuse à Rouen an temps de Pierre Corneille (1606-1684)», par F. Bergat, D. Lavaille, etc. Eglise Saint-Ouen, Rosen (juin-octobre 1984).

(3) On retiendra l'importante introduction de Mare Fumaroli au catalogue de l'expedition, et a pesque française.

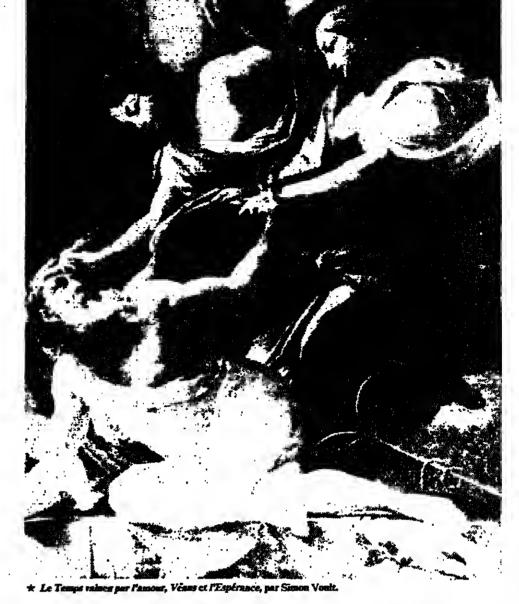

de l'exposition. «La peinture française du XVIII siècle dans les collections amé ricaines . au Grand Palais, 1982. (4) On attend sur le peintre de Saint-Bruso le grand travail d'Alain

# Valéry Afanassiev

### UN RÉCITAL, UN LIVRE

ALÉRY AFANASSIEV. né à Moscou en 1947, se considère comme un écrivain avant tout et c'en est un de grande dimension. Or, ce romancier-là se double d'un piaiste, virtuose insolite, qui se produit peu, ou à l'étranger, ou encore en compagnie du violoniste Gidon Kremer, son ami et ancien compatriote. Afanassiev, le lundi 4 février, donnait un récital au musée Grévin. Moment de grâce. - où il n mis en regard Bach et Schoenberg avant de rendre à Beethoven son dil. Comme une histoire en soi, il a interprété l'une après l'autre, accolées, rapprochées, la Cinquième suite anglaise du cantor de Leipzig et la Suite opus 25 de l'auteur du Pierrot lunaire : miroirs et perspectives, pur jeu sur les formes, d'une gigue l'autre, de saranbande et passe-pieds en roulean d'époque en musettes et gavoites passées au crible du dodécaphonisme. Une lecon. Et un son, des sons d'étrangeté spiendide, agis-sant sur les nerfs. Dans la Main heureuse, son deuxième opéra. Schoenberg faisait dire au personnage principal essayant d'un seul coup de forger un diadème : - C'est ainsi qu'on fait les

Mains heureuses, celles d'Afa-nassiev qui tentent de saisir ee qui ne peut que leur échapper quand elles le tiennent : l'intellectualisme de Schoenberg rendu sensible. Longues mains oiseaux en une danse proche et lointaine, tantôt effleurant langoureusement les touches, tantôt catégoriques. Afanassiev relie douceur et paroxysme. Avec son allure d'aristocrate nordique assez désabusé, sa figure conde à lunettes nn peu blême, et un l'ront haut, carrément dégarni, cet artiste s'assied très bas et loin du piano - comme à distance.

Afanassiev, lauréat de plusieurs concours internationaux, qui, en 1974, lors d'une tournée à Bruxelles, demanda l'asile politique, vit depuis cinq ans près de Versailles, à Pariy-IL Il n'a rien d'un dissident mais tont d'un artiste en marge dn - business musical - où l'on fait si grand cas des interprêtes. « Le mélomane, dit-il, se voit proposer vingtquatre versions différentes des mêmes œuvres de Chopin mais ne connait guere Bruckner ou Ligetti. Au XIX, au contraire, les

XX. a commencé avec Liszi... Cependant, plus tard, des grands comme Furtwängler ou Schnabel composaient eux-mêmes, mal peul-ètre, mais en tout cas ils avaient des relations étroites avec les compositeurs. •

Du piano, Afanassiev se borne

à dire: « Ça me platt, ça a sa place dans mon existence. J'ai étudié ou conservatoire de Moscou avec Emil Guilels. Il est agréable de bien jouer. « Comme il est beaucoup plus facile de gagner sa vie avec un elavier qu'avec des livres et comme il adore la enisine française (-l'ambigu, la subtilité, la polyphonie des grands plats, que l'on ne me parle pas de lo cuisine itatienne... -). le piano lui donne les moyens de fréquenter les meileurs restaurants. Il ne. connaît nas, dit-il, les plaisirs de ceux qui donnent deux cents récitals par an, reprenant sans cesse les mêmes œuvres : - J'essaie de faire de chaque concert un événement unique, je présente toujours des programmes différents. » N'aimant guère voyager, il transforme ses tournées en villégiatures touristiques. Le principe de sa vie - étant le professionnalisme, il travaille à l'occasion de interprêtes étaient secondaires; ces événements là, sinon passe le les choses plus à leur place. Le plus clair de son temps à écrire -

qu'il a les mains d'un pianiste virtuose, cet énigmatique artiste est aussi un romancier. Moscovite exilé, il vit près de Versailles, et Tchekhov ne lui est pas plus cher que Flaubert.

joie plus grande, plus ambiguë (encore ce mot) que le contentement né du contact électrique avec un public. Oui, la scène lui est agréable, mais à cette drogue ( » plébéienne ») il préfère les faux-fuyants de la littérature, ses trompe- l'ϔl, jeux d'ombres et de lumières. • Une énergie bien dif-férente : celle de lo création. •

Bon, certains interprêtes savent être créateurs. Il eite Gould ( \* l'exception ») ou Benedetti Michelangeli, bien sûr. Et Richter ( - so sonorité antiplanistique -). puis Karajan ( - légende vivante... dire qu'à Berlin dans les années 20 il y avait cinq chefs de ce calibre-là » ). Voilà ceux qu'il énumère. Il reparlera de Gould à qui suffisaient deux heures de travail au bout d'un mois parfois passé sans toucher à son instrument. Deux heures en trente jours, mais indispensables. - Je ne m'entraîne pas énormement, dit Afanassiev. Il m'arrive de ne pas toucher mon piono, mais je récupère très vite », et il regarde machinalement ses doigts, ses mains charnues et pales qui lui permettent de « perdre très peu de temps en tant qu'écrivain. Borges, pour vivre, devait pointer

jusqu'à vingt heures par jour s'il à la Bibliothèque de Buenos-le laut. Et cela lui procure une Aires. Nabokov, lui, était contraint de donner des cours de

> Afanassiev re/use de parler de ees éerivains qui répandent - l'outoblogrophique pravincial », ou les récits encore chauds de leur muit dernière, il présère les - géants -, Joyce, Kaska, et Flaubert qui - afin de décrire les réactions de deux imbéciles, Bouvard et Pécuchet, a lu environ mille cinq cents traitées d'agronomie, de pédagogie, de métaphysique, etc. dans l'intention de ne pas les comprendre = (Proust, antre idole, se trompait, selon lui, sur l'art et n'a jamais joué de piano). Enfin, énonçant ses sources d'inspiration, dont la kahhale et l'alchimie, il rend à Jung ce qui

> est à Jung. Afanassiev affirme ne souffrir d'aucune nostalgie de son pays: - Je me sens très peu russe. Chez moi, soit on crie, soit on se tait. Ici le moyen terme est possible. Je suis très calme. Vingt-sept ans vécus dans un quartier bruyant proche de la place Rouge ne me rendent pas Tchekhov plus cher que Flaubert. Paris est à ses yeux l'endroit le plus fascinant du monde. - Dans les restaurants, par exemple (encore!), cette élègance des mouvements, la dignité

précise avec laquelle an vous donne des renseignements sur les mets: aucune pressian, une grande réserve mais chaleu-reuse. - Et il cite Montaigne, cette fois : - Vous avez vécu, e'est l'essentiel, pourquoi vous taur-menter? - Montaigne si français. C'est en français qu'Alanassiev a écrit son premier roman (1), lui qui a commence à jouer avec les mots en russe à l'âge de dix ans. Le prochain livre sera en anglais. Une distance supplémentaire : - Cela augmente le recul. Je suis un outsider par nature. .

La place de la musique dans ses œuvres? Pas plus importante que ça. « Un élément parmi d'autres. » On trouve pent-être dans le rythme de ses phrases un écho de son amour pour Brahms. On croyait interroger un pianiste, on s'est retrouvé face à un intellectuel friand de théatre et pas si mal à l'aise qu'il le prétend à évoquet son « bonheur soutenu par l'hédonisme passionne ». Ce qui donne dans le texte si on prend, sut ses conseils, Schopenhauet: - L'optimisme est une moquerie amère des indescriptibles souffronces humaines. .

MATHILDE LA BARDONNIE.

(1) Disparition, éditions du Scuil. 75 F (voir le Monde du 25 mars 1983).

### CINÉMA

### « Heimat » d'Edgar Reitz

L'histoire d'un village entre 1919 et 1982, l'histoire d'une femme, née en 1900, et le destin de trois familles. Un microcosme (Heimat veut dire pays natal), où se ronent soixante-trois années d'inconscient collectif. Outre-Rhin, on s'est trouvé âme et refuge dans ce grand roman cinématographi-que que dix millions de téléspectateurs unt suivi semaine après semaine. Puis le film a acquis sa renommée internationale au Festival de Venise, et il a été montré plusieurs foiu an Théâtre des Amandiers à Nanterre (le Monde du 22 novembre 1984). 15 h 40 de projection, une aventure à ne pas manquer, qui rend caduques les distinctions entre petit et grand écran. La sortie commerciale a lieu à Paris, au Cluny-Palace (quatre parties en alternance dans les deux salles) avant que la copie, partout demandée, circule dans le reste de

### « Les Favoris de la Lune » d'Otar losseliani

Paris ville métaphore, Paris hors du temps, imaginée par René Clair et Jacques Prévert. Braves gens et filous, tout un petit monde circule, dont losseliani dessine les volteface avec sa grace coutumière.

ET AUSSI : El Norte, de Gregory Nava (les Indiens de la colère). Element of crime, de Lars von Trier (dans les éguuts de la vieille Europe). Profession magliari, de Francesco Rosi (les Italiens de l'exil : inédit). Sœurs de scène, de Xie Jin (femmes chinoises vers la

### THÉATRE

### « Hernani » à Chaillot

Des étoiles, des ciels lointains d'encre et de sang; des lumières froides de pleine lune, des fragments d'escalier qui conduisent à des cryptes... Une forêt d'images néo-carolingiennes, en opposition en scène et des acteurs - en particulier Aurélien Recoing, Jany Castaldi. Antoine Vitez lui-même magnifiques.

ET AUSSI : le Tombeau d'Atrée à la Maison de la culture de Bobigny. (D'après l'Orestie, l'épopée rebelles perdus ; jusqu'au 10). La Perle de la Canebière, à Malakoff, Théâtre 71 (Labiche éternel et irrésistible, jusqu'un 19). Eté, à la Maison des arts de Créteil (la poésie grave d'Edward Bond). Un drôle de cadeau, aux Mathurins (anticommunisme burlesque).

### MUSIQUE

### Dutilleux, Bachir et Ozawa

Citoyen depuis vingt-cinq ans de l'île Saint-Louis, Henri Dutilleux sera honoré par ses compatriotes do quatrième arrondisse 7 février, à l'église Saint-Louis : remise d'une médaille et concert où le quatuor Via Nova jouera l'un de ses chefs-d'œuvre, le quarnor Ainsi la muit, et ses Trois Strophes sur le nom de Sacher, avec deux œuvres de

Trois concerts permettront de se familiariser ces jours-ci avec la très riche musique de l'Irak : les percussions les Noubanes de Bassorah et le chant bédouin du désert (Maison des cultures du monde, 101, bd Raspeil, le 7), le Magam, base de la musique vocale arabe classique (Théâtre des Amandiers, Nanterre, le 8) et surtout un récital du très grand joueur de oud, Munir Bachir, admirable improvisateur (Théâtre des Amandiers, le 9).

Cette\_semaine permettra aux Parisiens de voyager à travers le monde, avec un concert de musique canadienne groupent des œuvres des « ténors », Claude Vivier, Bruce Mather, Gilles Tremblay et Serge Garant, sous la direction de ce dernier (Radio-France, le 9, à 17 h) et la venue du New Japan Philharmo-nic, dirigé par Seiji Ozawa, dans Beethoven, Tchatkovski et Takemitsu, le 10).

ET AUSSI: Bach et Haendel, par l'Ensemble Mosalques, direction C. Coin (Gaveau, le 8); Tango stupéfiant, par Hélène Delavaut et C. Lavoix (musée Grévin, du 9 an 12); Schoenberg, Knussen, Schre-ker, Janacek, Bartok, par l'Ensemhle Intercontemporain, direction Kent Nagano (Thestre du Rond-Point, le 11); Berlioz, Tcharkovski et création de Hugues Dufourt, par l'orchestre de Paris, direction Cl. Bardon, avec M. Rudy (Pleyel, les 13, 14); Geneviève, opéra de Schumann, direction C. Diederich (Nancy, les 13, 15 et 17.)

### JAZZ

### Banlieues bleues

Programmes fastueux à travers la Seine-Saint-Denis ; les plus grands noms sont au rendez-vous depuis le 26 janvier et jusqu'au 2 mars. Martial Solal est en grand orchestre à Montreuil (le 8); rencontre exceptionnelle le 9, toujours à Montreuil, des bassistes Henri Texier et Steve Swallow; et le 12, Paul Bley en solo précède un groupe animé par Yves Robert et George Lewis. A suivre, Tony Oxley, Eddie Louiss, Sam Rivers, Caratini, Azzola et Mosalini, Chici Freeman, Lother Allison, etc. Renseigne-ments: 384-93-50.

ET AUSSI: Art Blakey et les Jazz Messengers au New Morning, du 6 au 9 février.

### DANSE

### **Aspects** contemporains

sont consacrées à la création chorégraphique : à Paris le Théâtre Présent affiche Sidonie Rochon (Papiers froissés) et la compagnie toulousaine Matabian, du 7 au 10 février. Isnel da Silveria et Cocosel (danse et percussions) passent au Théâtre 18 à partir du 5 ; la

ses travaux en cours à la Ménagerie

De nombreuses manifestations

de verre le 11 février à 18 h 30. A Saint-Cyr-l'Ecole le Festival Danse en Yvelines 85 programme la compagnie de Dominique Petit (5 février); le groupe Astrakan de Daniel Larrieu, le 8, la compagnie de Jean Pomarés le 9 et Danse consort le 10. « Février pour la danse » propose à Avignon le GRCOP la compagnie Belzebuth, Laurette Fouquet, Pat O'Bine, Bouvier/Obadia, Ko Murobushi, les projets des jeunes chorégraphes de la région... ainsi que de nombreux stages et démonstrations dans tout le Vaucluse. A Montpellier, la compagnie Dominique Bagouet crée Parcelle de ciel, une chorégraphie de Suzan Buirge.

### **EXPOSITIONS**

### L'impressionnisme et le paysage français au Grand Palais

Cent vingt-cinq peintures réunies, dont une quarantaine prove-nant de musées parisiens. D'autres viennent de Grande-Bretagne, beaucoup de musées des Etats-Unis (de l'Art Institut de Chicago notamment) et du Canada. L'idée, c'est de mettre l'accent sur le développement d'une vision nouvelle dans la peinture de la deuxième moitié du dix-neuvième siècle en France, plus que sur la géographie de l'impressionnisme.

ET AUSSI : Robert Jacobsen su musée Rodin , Arshile Gorky su Centre culturel portugais, 51, av. d'Iéna; l'Age d'or de la peinture danoise, au Grand Palais.



### **EXPOSITIONS**

### Centre Pompidou

Entrée principale : rec Seint-Martin 277-12-33), Informations téléphomques Sanf mardi, de 12 h à 22 h ; sam. et dim., de 10 h à 22 h. Estrée libre le dimanche.

SHARON KIVLAND, Salon Photo, - étage. Jusqu'an 24 février.

DES OBJETS SANS PROBLÈME. BIBLIOTHÈQUE DES ENFANTS

### HENRIETTE RICHONNIER ET SES ILLUSTRATEURS, Rez-do-chausoón, Fazza Jusqu'au 25 mars. Musées

L'AGE D'OR DE LA PEINTURE DANOISE, 1808-1858. Jusqu'au 4 mars. Grand Palais, place Clemenceau (261-54-10). Sanf mardi, de 10 h à 20 h, met-credi jusqu'à 22 h. Entrée: 20 f; samedi :

LE PASSÉ COMPOSÉ. Les 6 × 13 de J.-H. Lartigue. Grand Palais, avenue Winston-Churchill (296-10-34). T.l.j. de 12 h à 19 h. Jusqu'au 18 septembre. 36 SALON DE LA JEUNE PEIN-TURE. Grand-Pairis, avenue Winston-Churchill (256-45-06). Tij de 10 h à 18 h. Entrée: 15 F. Jusqu'an 23 février.

Entrée: 15 F. Jusqu'an 23 février.

L'IMPRESSIONNESME ET LE PAYSAGE FRANÇAIS, Caleries nationales du
Grand-Palais (261-54-10). Entrée par le
péristyle, avenus Winston-Churchill. Sé
mardi, de 10 h à 20 h; mercredi jusqu'à
22 h. Entrée: 22 F; samedi ; 16 F. Jusqu'an
22 avril). 22 avril).

LE CLASSICISME FRANÇAIS, CHEFS-DYEUVRE DE LA PENTURE DU XVIP. Musée du Petit Palais, avenue Wiaston-Churchill. Sauf landi, de 10 h à 17 h 40. Entrée : 12 F. Jus CHARLOTTE PERRIAND « UN
ART DE VIVRE». Musée des Arts déco-ratifs. Pavillon de Marsan, 107 rue de
Rivoli (260-32-14). Sanf le mardi, de 12 la
à 18 le . Estrée: 18 F. Jusqu'au 1 « avril. LES PEINTURES DE HANS HOL

LES PEINTURES DE HANS HOL-BEIN LE JEUNE AU LOUVEE. Musée du Louvre, Pavillou de Flore, entrée Porte Junjard (260-39-26), sanf mardi, de 9 h 45 à 17 h. Entrée: 13 F (gratuit le dimanche) jusqu'un 15 avril. Au MENAGEMENT DU CRAND LOU-VRE. Etat actuel du projet. Orangerie des Toileries, entrée obté Seine (265-99-48). Sauf mardi, de 9 h 45 à 17 h 15.

Sauf mardi, de 9 h 45 à 17 h 15.
COLLECTIONS DE PHOTOGRAPHIES: Accrochages nº 1 (Boubat, Brasnat, Cartier-Bresson, Charbonnier, Doisneau, Kertenz). Musée d'art moderne de la
Ville de Paris, 11 avenue du présidentWilson (723-61-27), sauf imadi de 10 h à
17 h 30: mercrodi jusqu'à 20 h 30. Entrée:
9 F. Jusqu'an 17 février.
CUSTAV MARTIER (1966). 1411. The

GUSTAV MARLER (1869-1911). Un homse, we cavre, me depoque. Musée d'art Président-Wilson (723-61-27) d'art moderne de la Ville de Paris' (voir cidestes). Jusqu'an 31 mars.

NEW-YORK. Allieurs et autrement —

5 / 5 FIGURATION LIBRE FRANCE/USA: Arc au Masée d'art moderne de la Ville de Paris (voir ci-dessus). Jusqu'au 17 février. DONATION REDON-TOULOUSE-

L'ART DU VANNIER - ASPECTS DE L'ART EN TERRE D'ESLAM. Music d'art et d'essai, palais de Tokyo, 13, avenue du Président-Wilson (723-36-53). Sauf

HIPPOLYTE, AUGUSTE ET PAUL FLANDRIN. Musée da Luxembourg.
19, rue de Vaugirard (234-25-95). Sanf husdi, de 11 h à 18 h; joudi jusqu'à 22 h. Entrée : 12 F; sam. : 8 F. Jusqu'au 10 février. EUGÈNE DELACRODE Deceme Int-

ELIGENE DELACEROIX. Densina info-ditt du musée de Louvra. Musée Delacroix. 6, rue de Furstenberg (354-04-87). Sanf mardi, de 9 h 45 à 17 h 15. Eatrée : 6 F ; sumedi : 3 F. Jusqu'an 25 février. DESSINS DE RODIN, Premier volume de l'inventaire. Musée Rodin, 77, rue de Varenne (705-01-34). Sauf mardi, de 10 h à 17 h. Jusqu'an 18 mars. ROBERT JACOBSEN. Musée Rodin (voir ci-dessur). Jusqu'an 15 avril.

ROBERT JACOBSEN. Musée Rodin (voir ci-dessus). Jusqu'au 15 avril.

MONTMARTRE, ses erigines, sea labitants céibhras. Musée de Moumartre, 12, rue Cortot (606-61-11). Seuf luadi, de 14 h 30 h 17 h 30; dim. de 11 h 30 h 17 H 30. Estrée: 10 f. Jusqu'en juin.

LUTÈCE-PARIS DE CÉSAR A CLOVIS. Musée Carusvalet, 23, rue de Sérigné (272-21-13): Seuf lundi, de 10 h à 17 h 40. Entrée: 9 F (granuite le dimanche). Jusqu'à fin mars.

DE LA MODE ET DES LETTRES. Musée de la mode et du costume, 10, avesue Pierre-I\*-de-Scribie (720-85-46). Sauf lundi, de 10 h à 17 h 40. Entrée: 12 f. Jusqu'au 14 avril.

APRÈS LA PLUIE, LE BEAU

Jusqu'au 14 avril.

APRÈS LA PLUIE, LE BEAU
TEMPS... LA METEO. Musée national
des arts et traditions populaires, 6, avenue
du Mahatma-Gandhi (bois de Boulogne)
(747-69-80). Sauf mardi, de 10 h 17 h 15.
Eatrée: 9 F; samedi: 7 F (grațaite le
20 février). Jusqu'au 15 avril.

AFFICHES DU CINÉMA FRANCAIS. Musée de la Publicies 18 rone de

AFFICHES DU CINEMA FRAN-CAIS. Musée de la Publiché, 18, rue de Paradis (246-13-09), sauf mardi ; de 12 h à 18 h, jusqu'an 15 avril: ACQUISITIONS RÉCENTES, 1962-1964. Musée instrumental du Conserva-toire national supériour de musique, 14, rue de Madrid (293-15-20). Du mercredi su samedi, de 14 h à 18 h, jusqu'an 25 février. EXPUNAND PROTECULO (1277samedi, de 14 h a 18 h. Jusqu'an Z3 fevrier.
FERDINAND BERTHOUD (17271867), barlogur mécanicien de la marine.
Musée de la Marine, palais de Chaillot
(553-31-70). Sauf marid, de 10 h à 18 h.
Earrée: 11 F. Jusqu'an 17 mari.
SALON DE LA MARINE 25. Musée
de la Marine, (voir ci-dessus). Jusqu'an
12 avril.

ART ET CIVILISATIONS DES CHASSEURS DE LA PRÉHISTOIRE. Musée de l'houme, palais de Challot (553-70-60) Sanf mardi, de 10 h à 17 h. Jusqu'au 31 juillet.

### Centres culturels ....

LIVRES MIS EN SCÈNE. Fondation nationale des arts graphiques et plastiques, 11, rue Berryer (563-90-55). Sauf murdi, de 11 h à 18 h. Jusqu'au 22 février.

PARCOURS DE ROGER BLIN. Théâtre de Rond-Poist, avenue Franklin-Rossevelt (256-60-70). Sauf lundi, de 11 h à 20 h 30; dim. de 11 h à 17 h. Jusqu'au 13 février.

13 fevrier.

BOMMAGE A RENÉ MAGRITTE.
Centre calturel Wallouie-Bruzelles, 127129, rue Saint-Martin (271-26-16). Sanf
landi, de 11 h à 18 h. Entrée: 15 F.

DECAS. Le modelé et Pespace. Tij de 10 h à 19 h. 21 F. Jusqu'an 3 marz; JEAN-PIERRE ROUSSELET. Peintures sur papier. Si mardi; de 14 h à 18 h. Jusqu'an 24 mars. Centre culturel du Marsis, 28, rue des France-Bourgeois (272-73-52).

TRENTE-SIX ARTISTES D'AU-JOURD'HUI pour Médeches saus francières. Chapelle de la Salpétrière, 47, boulevard de l'Hôpital. De 10 h 30 à 18 h 30. Jusqu'an 17 février.

Jusqu'au 17 février.
VILLES D'EAUX EN FRANCE. 3A, 11, quei Malaquais (260-34-57). mardi, de 13 k à 19 h. Entrée : 15 F. Jusqu'au 24 mars.

LES PREMIERS ÉLÉVES DE PER-RET. VITTEL 1854-1936, CRÉATION D'UNE VILLE THERMALE. Institut rançais d'architecture, 6, rue de Tournon (633-90-36). Sauf dim. et lundi, de 12 h 30 19 h. Jusqu'an 16 mars.

BERNARD MOUGIN. Scaletares, des-sias. Fondation Taylor, I, rue La Bruyère (874-85-24). Sauf dimenche et lundi, de 13 h à 19 h. Jusqu'au 23 février. EDMUND EUPPEL. Centre culturel Bennind, 31, rae de Condé. Sant sam. et im., de 13 h à 20 h. Jusqu'an 14 février.

PEINTURE : LA VOIE ABSTRAITE. otel de Ville, salle Saint-Jean. Sauf ardi, de 11 h à 19 h. Jusqu'au 24 mars. ARSHILE GORKY, Pelatures et dessins. Centre culturel portugais, 51, avenue d'Iéna (720-85-94). Sanf dim., de 12 h à

18 h. Jusqu'au 9 mars. BESTIAIRES ET LÉGENDES. M. Campaneschi H. Deiprat. American Conter, 261, boulevard Raspail (335-21-56). Sanf dim., de 12 h à 19 h; sam., de 12 h à 17 h. Jusqu'an 2 mars.

12 h 17 h Jusqu'an 2 mars.

JIMENEZ-BALAGUER (peintures);
GRACIELA MAZON et TIBOR BAK
GELER (scalptures). Paris Art Center; 36,
rue Falguière (322-39-47), Sauf dimanche
et lundi, de 14 h à 19 h Jusqu'an 2 mars.

PRÉSENCE DE LA PENTURE
CANADIENNE. Centre culturel canadien,
5, rue de Constantine (551-35-73). Sauf
bradi de 10 h à 19 h Jusqu'an 24 (fevrier. qu'an 24 févr fi, de 10 h à 19 h. Jus CLAUDE BERNARD. Point mort, sculptures. Services culturels de Québec, 117, rue du Bac (222-50-60). Jusqu'an

ERIK of THORE AHLSEN - RALPH ERSKINE: Solvanta ans d'architecture. Centre culturel suédois, Hôtel de Marle, 11, rue Payenne (271-22-20). Les hundi et vendredi de 12 h à 18 h; les samedi et dimanche, de 14 h à 18 h. Jusqu'au 3 mars. VASQUEZ DE SOLA. Caricatures. Centre culturel « Caste de Espana », 7, rue Quentin-Banchart (723-97-17). Sanf mardi, de 16 h à 20 h 30. Entrée libre, Jusqu'an 24 février.

19 PEINTRES MEXICAINS, Espace latino-américain, 44, rue du Roi-de-Sicile (278-25-49). Sauf le lundi, de 14 h à 19 h. LE GRAPHISME MAITRE:
CARLOS MARCANO; ABILIO
PADRON; MAYANIN, VILLAME-

DIANA MANDRY, Ambassade du Vene-mela, 11, ree Copernic. Sf samedi, dimas-che, de 10 h à 14 h. Jusqu'au 22 février. STANISLAS IGNACY WITKIE-

STANISLAS IGNACY WITKELE-WICZ, photographe. Institut polonais, 31, rue Jean-Goujou (225-10-57), Du landi au jeudi, de 9 h à 17 h ; le vendredi de 9 h à 16 h 30, Jusqu'au 22 février.

M. BLANUSA; J. RAKIDJIC; D. STOJANOVIC; N. VUKOSAVLE-VIC; Dessins de jennes peintres. Centre culturel de la RSF de Yougoslavie, 123, rue Saint-Martin (272-50-50). Jusqu'au 10 mais.

THELINES : OBJETS D'ART. De

PAntiquité su XIX sècle. Le Louvre des antiquaires, 2, place du Palais-Royal (297-27-00). Sauf mndi, de 11 h à 19 15 F. Jusqu'au 7 avril. VITRAIL RHONE-ALPES. Hall d'homeur du CNRS, 15, quai Anatole-France (555-92-25). Sauf saun. et dinn., de 9 h à 18 h. Entrée libre, Jusqu'an 5 mars.

L'ÉCOLE DE PARIS A MONTPAR-NASSE. Rose-Croix Amore, 199 bis, ruc Saint-Martin (271-99-17). Sauf dim. et lundi, do 14 h à 19 h. Jusqu'au 6 mars. VICTOR HUGO, grandes œuvres, grandes causes. Affiches. Cité internatio-male, 21, boulevard Jourdan (589-38-69).

HOMMAGE A JEAN PAULHAN. Maison de la poésie, 101, rus Rambateau (236-27-53). Sauf dim., de 12 h à 18 h. ou'su 23 février SAINT-EXUPERY, 1900-1944.
Archives nationales, 87, rue Vicille-du-Temple (277-11-30). Sauf mardi, de 11 h à 18 h. Entrée : 15 F. Jusqu'au

DU NŒUD AUX NOUAGES : le

macramé. Bibliothèque Forney, 1, rue du Figuier (278-14-60). Sanf dim. et landi, da 13 k 30 à 20 h. Entrée libre. Jusqu'an SACHA GUITRY ET LE CINÉMA-TOGRAPHE, photographies. Latina, 20, rue da Tempie (278-47-86). Jusqu'an 26 février.

PARIS - LA DÉFENSE Tour Montparaasse, 33, avouse da Maine, 56 étage. Tij de 10 h à 21 h 30. Jusqu'au 31 mars. DANS L'INTIMITÉ DE NOTRE DANS L'INTIMITE DE NOTRE ESPACE: A. ZUBER; B. JACOMIN; M. CLAIRON. Galerie du Grand Oricut de France, 16, rue Cadet. Sauf dimanche et fêtes, de 14 h à 18 h 30. Du 7 février au

JUAN JORDA. Galerie d'Art international, 12, rue Jean-F Du mardi au samed Jusqu'au 23 février. mal, 12, rue Jean-Ferrandi (548-84-28). mardi su samedi de 11 h à 18 h.

### Galeries

VOIR ET REVOIR : Bibense, Bost, Estabas, Catherz, etc. Galerie Jean Pey-role, 14, rue de Sévigné (277-74-59). Jusqu'au 23 février.

CORNEILLE, Œuvre graphique et pelatures. – GERARII VOISIN. Scalptures. Syn'art, 26, rue de Breteuil (566-63-50). Jusqu'au 13 février. BRIGGS, BRISSE, BOUCHONY, GALLO, GRANDJEAN, LE FLOCH, FROLET, THADEN, Espace C. Breguet, 10, passage Turquetii (379-14-43), Jacqu'au 23 févier.

HOUSHIARY, ALLINGTON, Scalp-tures. - TATAFIORE, BROWN, HARING, AUTARD, pointures. Galerie Mostenzy-Delsoi, 31, rue. Mazzrine (354-85-30). Jusqu'au 17 février. A PROPOS DE DESSIN. Galerie Adriea Maeght, 42-46, rae du Bac (548-45-15). Jusqu'à fin février. BARRY, EAWARA, LEWITT, MAR-DEN, RYMAN, TORONI. Galerie Yvon Lambert, 5, rue du Grenier-Saint-Lazare (271-09-33).

STEPHEN PRINA, MARK STARL, CHRISTOPHER WILLIAMS, Galerie Crossel-Hussoot, 80, rue Quincampoix, (887-60-81). Jusqu'an 18 février.
PETER COLE, ANDREW DUNSTONE, TOM RISLEY, Galerie Bandon-

Lebon, 34, rue des Archives (272-09-10). Jusqu'au 2 mars. ANCEL, printures, pastels. Galerie Bel-ist, 28 bis, bd Sébastogol (278-01-91)

st, 28 bis, bd i squ'au 16 mars. squ'au 16 mars. RENNASSAR, Galerie E. de Car rae de Seine (326-54-48). Jusqu'an JOSEPH REUYS. Galerie Beanix rue du Renard (271-20-50). Jusqu'au

FRANÇOIS BUNNOT. Sempatures.
Galerie Krief-Raymond, 50, rue Mazarine
(329-32-37). Jusqu'uu 17 fevrier.
CHRISTIAN BOUILLE. Galerie
C. Chenezu; 30, rue de Listonne (56336-06). Jusqu'au 23 février.

LOUISE BOURGEOIS, rétraspective 1947-1984. Galerie Maeght-Lelong, 13. rao de Téhéran (563-13-19). Du février au 23 mars. GEORGE BRECHT. Galerie Be 40. rue Quincampoix (277-38-87). Jusqu'au 12 février.

PIERRE BRUN, marken et hvienen. Galerie Régine Lusan, 7, rus de l'Odéon, (633-37-50). Juaqu'an 14 février. BERNARD BUFFET, Pantomobile. Galerie Maurico-Garmer, 6, avenue Mati-guez (225-61-65). De 7 février au 30 mars. DANIEL BUREN, Galerie Daniel-lemplon, 30, rue Beanhourg (272-14-10), usqu'an 27 février. CHOMPRÉ, peinture. Galerie Erctote,

rue Bonaparte (326-40-96). Jusqu'an

FRED DEUX. Le rituel. Galerie La Hune, 14 rue de l'Abbaye (325-54-06). Da 7 février au 7 mars. MARTINE DIEMER. Galerie Be rdan, 54, rue de Vernouil (296-37-47). nsqu'sm 14 mars.

DON BAUM. Galeric Darthea Speyer,
rae Jacques-Cailut : (354-78-41).

re'an 9 mars. finqu'ar 9 mars. JEANNE DUMESNHL Galerie Erval, 16, rae de Seine (354-73-49). Jusqu'au

16 février.

PRANÇOESE GIANNESINI, implesories. La Demeure, 26, rue Mazarine (32602-74). Jusqu'au 2 mars.

BICHARD GORMAN. Dessins et
Hthographies. Galerie James Mayor,
34, rue Mazarine (326-60-34). Jusqu'au
16 février. RAMON HERREROS. Galerio

Regards, 11, rue des Blancs-Manteaux (277-19-61). Jusqu'au 17 février, ESTHER HESS. Energie et vant. Gale-rie SITE-Art Présent, 10, rue Coquillière (508-58-96). Jusqu'au 15 mars.

ERIC HOFFMANN, Galerie Jean-Yves Nobiet, 73, rue Saint-Denis (296-65-84), Jusqu'an 20 février, KALLOS, Galerie Name Stern, 25, aveue de Tourville (705-08-46). Jusqu'au

Z mars.

KOMET. Galerie Jean Briance, 23-25, rue Gaéaégaud (326-85-51), Jusqu'an LANSKOY, Polutures. Galerio P. Trigano, 4 bis, rue des Beaux-Arts (634-15-01). Jusqu'au 28 février.

15-01). Jusqu'an 28 fevrier.

JEAN-PIERRE I ELLEVRE, pelatures.
Galerie Peinture fraiche, 29, rise de Bourgogne (551-00-85). Jusqu'an 23 février.

LOUTTRE- B. (20 ann de gravare).
Galerie Fabien Boulakia, 20, rue Bonaparte (326-56-79). Jusqu'an 23 février.

PIERRE MABILLE. Pennantes. Galerie G. Lavrov. 42, rue Benubourg (272-71-19). Jusqu'au 20 février.

JEAN-DENES MACLES, (pelaturos, punches, pentelo). Galerio des Orfèvres gounches, passelle). Galerio des Orfèvres 66, quai des Orfèvres (326-81-30). Jusqu'au 16 février. CARLO MARIA MARIANI. Galerio Eolia, 10, rue de Scine (326-36-54). Jusqu'au 29 mars.

MIRORS ET REFLETS. Pointures es dessins. Galerie Horizon, 21, rue de Bour-gogne (555-58-27). Jusqu'au 23 février. MAYO. Cinquante sus de pelature. Galerie A. Bloudel, 4, rue Aubry-le-Boucher (278-66-67). Jusqu'au 20 avril. SERGE PLAGNOL. Galerie Pierre-Lesce, 153, rue Saint-Martin (887-81-71). Jusqu'au 28 février.

JEAN-PIERRE RAYNAUD. Gilbert Brownstone et Cie, 17, rue Saint-Gilles (278-43-21). Jusqu'su 31 mars. JUDIT REIGL. Galerie de France. rue de la Verrerie (274-38-00). squ'an 2 mars.

DENIS RIVIÈRE. Galerie du Centre, rue Pierre-au-Lard (277-37-92). squ'an 23 février

Jusqu'an 23 février.
GUILLERIMO ROUX. La corps prejeté. Galerie Jeanne Bucher, 53, rue de
Seine (326-22-32). Jusqu'an 2 mars.
HEDVA SER. Mosvances de la taphsecrie. Galerie R. Four, 28, rue Bousparte
(329-30-60). Jusqu'au 28 février.
HARALD WOLFF, galerie G. 19, rue
de l'Abbé-Grégoire (548-10-22). Jusqu'au
23 février.

WONG MOO-CHEW, halles, squarelles, gravares. Galèrie Caroline Corre, 14. rue Guénégand (354-57-67). Jusqu'an

### En région parisienne

CERGY-PONTOISE. CHARLES CERCY-PONTUSE. CHARLES SEMSER, (sculptures polychromes). Contre culturel André-Malraux, piace des Arts (030-33-33). Du mercredi su samedi, de 15 h à 19 h. Entrée libre, Jusqu'au 25 mars, COURBEVOIE. Fabuleux Sacha Gutry, 100 sus d'esprit français. Maison pour tous. 14 bis. square de l'Hôtel-de-Ville (333-63-52). Jusqu'au 15 février.
CETEIL. Vera Suckely. Maison des arts André-Malraux, place Salvador.

arts André-Mairaux, place Salvador-Allende (899-90-50). Sanf hindi, de 12 h à 19 h. Entrée libre. Jusqu'au 30 mars. LA DÉFENSE. Expression Terre.
Galerie de l'Esplanade. Du hindi au ventrodi, de 11 heures à 19 heures; samedi et
dimanche de 12 heures à 19 heures. lusqu'are 20 ma GENNEVILLIERS. Joil Kermarrec.

desciss, peintures. Galerie municipale E-Maner. Place J.-L. Grandel (794-10-86). Jusqu'an 2 mans.

1.EVALLOIS-PERRET. Gruupe Nada.

(M. Van Der Berght, Ch. de Cock,
C. Raussiowski, E. Heyniack, W. de
Bock). Galerie d'art municipale, 83, rue P.
Vaillant-Couturier (270-83-84). Jusqu'an

MONTREUIL. Art at Mittenture an Grèca. Bibliothèque R.-Dessos, square de l'Hôtel-de-Ville. Jusqu'au 17 février.
PORSSY. Le jouet astund. Musec du pouet, 2, enclos de l'Abbaye (965-06-06).
T. l. j. (sauf fêtes), de 9 à 30 à 12 h et de 14 h à 17 h 30. Jusqu'au 24 février.
PONTOISSE. Insequ'au 24 février.

PONTORSE. Images de la mor : les butenax de Paul-Emile Pajet. Musée Tavet-Delacour, 4, rue Leinercier (038-02-40). Sanf mardi, de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h. Jusqu'à fin février, — Camilla Plassaro. Dessins, gravures. Musée Fin-

sarro, 17, rue de Château (031-06-75). Sanf lundi et mardi, de 14 h à 18 h. Jusqu'à fin février. La Facteur Chaval. Images pour en paleis langhaire. Théâtre des Louvain, place de la Paix (030-33-33). Du mèrcredi au samédi, de 15 h à 19 h. Jusqu'au 25 mars.

SAINT-GERWAIN-EN-LAYE. Tipus, setour de Chine. Mindege royst, place Royale. T.i., de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h. La mercredi jusqu'à 21 heures.

18 h. La mercrett jasqu'a 21 neures, jusqu'an 10 mars.
SEVRES. Richesses de la chrandque dins las mentes de Picardia. Muséo national de la céramique, place de la Manufacture, (534-99-05). Sant mardi, de 9 h, 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 15. Ratrée : 9 F ; dim. : 4,50 F. Jusqu'au 6 avril.
VILLEPARISS. Travant sur papier 1985. Centre J.-Prévert. Place de Pictrasinta (427-94-99). Jusqu'au 21 avril.

### En province

AMIENS. Aguès Courtecutes r au fit du tenue. Maison de la culture, 2, place Léga-Gontier, (91-83-36). Jusqu'au 24 février. ANGERS, FEET Lerioux. Musée des besintents, 10, me du Musée (88-64-65). Junqu'en 8 avril.

Junqu'un 8 avril:

REAUVAIS: Acquisitions 24 at autres pilons. Galerie nationale de la tapisserie, piace de la Cathédrale.

BORDEAUX. Act minimal se 1, la Egne jusqu'an paralidiciplede: Frank Stella; Richard Long. Musée d'art contemporain. Entrepôt Lainé; rue Foy (44-16-35). Sauf landi, de 11 h à 19 h; mardi jusqu'a 22 h. Jusqu'an 21 avril: FRAC Aquitaine, 24, rue Esprit des-Lois (44-00-87). Du 10 février au 10 man; La photographie de Busham. Arcen-Rève. Entrepôt Lainé, rue Petrète (52-78-36). Jusqu'au 27 lévrier.

CASTRESS. Fashion Moda, Fun Gal-

CASTRES. Feshion Mode, Fun Gallery, Teny Shafrazi. Musée Goya (59-12-43). Insqu'au 17 février.
CHOLET. Venise. Musée municipal, avenire Gambetta (62-21-46): Jusqu'au 4 mars. DUNKERQUE Les aunées 50. Musée d'art contemporain, avenue des Bains (65-21-65), Jusqu'au 20 février.

FIRMINY. Le Corbusier. Exposition termanente et évolutive. Maison de la alture, route de Saint-Just-Malmont. GRENOBLE. Justapositions III. Mai-son de la culture, 4, rue Paul-Claudel (25-05-45). Jusqu'au. 23 février. Posteresa, semptures. Musée de Grenoble, place de Verdun (54-09-82). Jusqu'au 25 mars.

JOUY-SUR-EURE. Sales d'hiver: Agefroy, Bruischwig, Castagua, etc. Cen-tre d'art contemporaiu (36-61-55). Jusqu'au 24 février. Jusqu'au 24 février.

LA ROCHELLE Jonets 1870-1955,
Minde in USA. Masée de Nouveau-Monde,
10. rue. Fleuriau (41-37-79). Jusqu'au
3 mars.

LE CREUSOT. Fartifications : sculptures, maquettes et projets de J. Perronat. Château de la Verrerie (5501-11). Jusqu'à LYON, Lamitres syant Lamitre, Insti-

tut Lumière, 25, sue du Premier-Film (800-86-68). Jusqu'au 24 mars. J.E. PIAVRE. Les issages peintes de J.-M. Alberein, Musée des besux-arts André-Malsaux, boulevard J.-F. Kennedy (42-33-97). Jusqu'au 25 février.

1/18/LE-SUR-LA-SORGUE. Regards sur la Provence nu XIX's silche. Clavres du munée Calvet d'Avignen, Hôtel Donadei de Camprodon, 20, rue du Docteur-Tallet (38-17-41). Jusqu'an 28 février. LYON: Déceius du XVI au XIX siècle le la collection du Musée des arts déceratifs de Lyon. Musée historique des tissus 30-34, rue de la Charité (837-03-92).

Jusqu'au 17 mars. - MARSEILLE: Ricardo Stein: Paintures MARSEILLE Ricardo Stein Paintures et dessins. Galerie et chapelle de la Charité, 2, rue de la Charité (90-26-14). Jusqu'au 15 février. — Archéologie des lacs et des rivières. Vingt uns de recherches subaquatiques an Erzucet Musée d'histoire, centre Bourse (90-42-22). Jusqu'a. Jin février. — Judith Rarttolini. Sculptures récestes. Arca, 61, cours Inlien (42-18-01). Jusqu'au 23 février.

METZ. I récole en Moselle, untrefois. Musée d'art et d'histoire, 2, rus du Haut-Poirier (775-10-18). Jusqu'au 25 février.

MONTEÉLIAED. Charles Belle. Des-

MONTRÉLIARD. Churles Belle. Des-sins. Jusqu'an 10 février — John Bathe. Photographics. Hôtel Rossel. Jusqu'an 27 février.

NANCY. Ginter Grans, grayures. Gale-rie Lilieboune, 12, rue de la Source (335-57-74). Jusqu'au 23 février. NICE Marie Bahkhriseff et ses amis, 1868-1884. Musée des beaux-arts Jules Chéret, 33, avonus des Baumetres (44-50-72). Jusqu'au 28 février; Discher, gouncles 1968-1985. Galerie municipale gounches 1900-1900. Carette de Paillon. Du S.au Mossa, 60, promozade du Paillon. Du S.au

POTTIERS. Henry Chaptont, 1876-1965. Bernard Piffaretti. Tableaux 1983-1984. Musée Sainte-Croix, rue Saint-Simplicion (41-07-53). Jusqu'au 25 février. RENNES. Dennis du musec d'Alenços, XVI-XIX siècle. Musée des beaux-arts, 20, quai Emile-Zola (79-44-16). Jusqu'au 22 avril. ROANNE, Le paradia da musés d'Astau, Sculptures de bois du XV au XVIII siècle. Musée J. Déchelette (71-

SAINT-ÉTIENNE. Art du XX° siècle, collection de musée. Musée d'art et d'industrie, piace Louis-Comte (33-04-85). Jesqu'à fin lévrier : Ursinthi. Maison de la culture (25-35-18). Insurier 27 Josqu's in levrier; Ursania. Manon de la culture (25-35-18). Jusqu'su 27 mars. SAINY-PAUL-DE-VENCE. Fonda régionni d'art contamporais. Fondation Meeght, Jusqu'au 17 mars.

Macgal. Jusqu'an 17 mars.

SAINT-PRIEST. Rainer Gross. Centre culturel Théo-Argence, place Ferdinand-Buisson (820-02-50). Jusqu'an 17 mars.

STRASBOURG. Ballly - Maltre-Grand, « hélicomanies ». Musée d'arr moderne. Ancienne Douane, 1, rao de Vieux-Marché-aux-Poissons (32-46-07). Da 8 fèvrier an 17 mars.

VALENCE Laber Chiestei. VALENCE. Jules Oliteki. Musée, 4, place des Ormesex (43-93-00). Jusqu'au 17 février.

VALENCIENNES. Autour de, Was-teau.; Peintures, destins, sculptures. Musée des beaux-éris, boulevard Wattenn (46-21-09). Jusqu'an 30 mars.

VILLENEUVE-D'ASCQ. Picasso.
L'œuvre gravé 1899-1972. Jusqu'an
24 février. — Espaces: Marie Marchand
Ansaloni; Françoise Paressant; MariePierre Roobin. Jusqu'an 10 mars; Porcelaime de Jean Cirel. Musée d'ard moderne,
autoroute Lille-Gand, sortie Châtean (0542-46).

VILLEURBANNE. Richard Descon. Scalpture 1980-1984 - 1965 to 1972. When attitudes became forms. Le Nouveau Masse. 11, rue Léon-Dolard (884-55-10). Descouse 176 feb.

ET DES SPEC HEATRE

LES SPECTACLES

NOUVEAUX TAIL IN BUE LY HOPE

ACTAMORPHOMES BE Thekara de Lame CONTROL OF THE CONTRO

THE DESTROYOU WE THE THE STATE OF THE STATE COLUMN 17 TEST EUO : Passes (120-00-00) PERMI : Preise Mann

STORY THE REAL OF SHE THERMON, TONESHOVE HORS PARTS ORANO DE BERGERAGE 2

STORESAL D'ATREE INSTRUCTOR PROPERTY la jett de rediche page bertigen - Secreta ellectio

Sair in spectacies .

letilles sumenti. There's BUTGE SURSELLER TO DIFFERENT STATE OF THE REAL PROPERTY. TE CETTE SEFETE MEH-TRA TAISE THE BANK THE COLUMN THE REAL PROPERTY. Galot -: 4 . Central for the real fact, and foresteen series and a first series of the 

In Thirm in Planter 112% Tantamente an alementer American Production TE CECA Traker de Charge NOT THE R L. L. L. 2 M PERMIT fremment a lattere to a lagrange to a la lagrange to a lag milecutes at 1.1 Faresense na Balancia et et le una disserté na fichicie de la Communiques na marchia de la Communiques na marchia de la Communique de name de anches de la Communique de name des anches de la Communique d

Victor H Grand HEATRE d. Historia ALOITE

Prairie de 124 Mistre de 1

SPECTACLE DE RICH TEXTE DE KAT Ma vie, ma mort, do Tede françeis de Kare 14 wee Kee Martheir

Daniel Kenigstery c 3 mars 1985 # 19 n 18 INCERT NT NAGANO DENBERG - KNUSSEN REKER - JANACEK

mayou de france se many the Mi So Thates & Age ! will be will be will be the wi

LAWSKI - BARTOK

to, 17, rue du Châtean (03146...)
Flandi et mardi, de 14 h a 18 h le.
Facteur Cheval les
r un palais imaginaire. Théilte
vants, place de la Paix (030-33.1);
am camedi. de 15 h

varis, piace de la Paix (030-33.3); credi an samedi, de 15 h i 19 gu'au 25 mars.

AINT-GERMAIN-EN-LAVE Under the Chine. Manage royal parale. T.Lj. de 10 h 12 h et de 14: h Le mercredi jusqu'à 21 km; paral 10 mars.

gran 10 mars.

EVRES. Richesses de la circuite de la circuite de la circuite Muse I; (534-99-05). Sauf mardi, de 91 ; et de 13 h 30 à 17 h 15. Entré 1; ... 4,50 F. Jusqu'au 6 avril.

III. LPARISIS. Travaux se par (427-94-99). Jusqu'au 21 avril.

MIENS. Agnès Courtection: ag bosses. Maison de la culture, 2 pe a-Gontier (91-83-36). Jusqu.

NGERS. Felix Lorioux. Masic to parants, 10, rue du Musée (88-61).

EAUVAIS. Acquisitions 84 et aux. Galerie mationale de la tapase.

e de la Calibédrale.

ORDEAUX. Art minimal nº 1, h sp.
nºan parallélépipède: Frank Std.
mird Long. Musée d'art contemper,
copot Lainé, rue Foy (44-16-35) &
1, de 11 h à 19 h; mardi jusqu'a —
1, du 11 h à 19 h; mardi jusqu'a —
1, au 21 avril: FRAC Aquina,
rue Esprit-dea-Lois (44-08-7);
5vrier un 10 mars : La photographi à
haus. Arc-en-Rève. Entrepot Lauir,
ète (52-78-36). Jusqu'au 27 lévner
ASTRES. Fashlon Mode. Fm./

ASTRES. Fashion Moda, Fm 6s, Tony Shafrazi, Musée Goya 15 3). Jusqu'au 17 février. HOLET. Venise. Musée munoc me Gambetta (62-21-46). Juan.

UNKERQUE. Les années St. Mas

5). Jusqu'au 20 février.

IRMINY. Le Corbusier. Expose sanente et évolutive. Masson et are, ronte de Saint-Just-Malmost

RENOBLE. Juxtapositions III. M. de la culture. 4, rue Paul-Claudel 2.

5): Jusqu'au 23 février. Pauseus ptures. Musée de Grenoble, par e lum (54-09-82). Jusqu'au 25 mar.

DUY-SUR-EURE. Salon The

froy, Brunschwig, Castagna, etc. Cadart contemporain (36-61-59) u'an 24 février.

A ROCHELLE Jonets 1878-166

le in USA. Musée du Nouveau-Mor-rue Fleurian (41-37-79). Jusqu'a

E CREUSOT. Fertifications: 100

maquettes et projets de J. Pares eau de la Verrerie (55-01-11). lust

YORL Lamberes avant Lumiere la

namière, 25, rue du Premier-Film (# 8). Jusqu'au 24 mars.

E. HAVRE. Les images peiers à E. Albertein. Musée des benume 16-Maintaux, boulevard J.-F. Kame 33-97). Jusqu'au 25 février.

TSLE-SUR-LA-SORGUE Report

a Provence an XIX siecle. Canalis be Calvet d'Avignon, Hôtel Donald

predon, 20, rue du Decteur-Tallet (1 1): Jusqu'au 28 lévrier.

KON. Dessins du XVI se XX sid-nosfection du Musée des aus éva-de Lyon. Musée historique du 180 4, rue de la Charité (837-03-2) u'au 17 mars.

'ARSEILLE, Ricardo Stela Pelatur

ARSEILLE. Ricardo Stein. Peinim moins. Galerie et chapelle de la Charité (90/26/ld 1/2m) 15 février. — Archéologie de la charité (90/26/ld 1/2m) 15 février. — Archéologie de la la rivières. Vingt ans de recheda quantiques en France. Musée d'ainm re. Bourse (90-42-221. Jaqq) la m. — Judith Barttolani. Scalpan altes. Arca. 61, cours Juden (61). Jusqu'au 23 février.

ETZ. L'école en Moselle, su se d'art et d'histoire, 2, rue de fier (775-10-18). Jusqu'au 25 février.

ONTRELIARD, Charles Bele les Jusqu'au 10 février - John Buis segraphies. Hôtel Rossel, Jusqu's

ANCY, Ganter Grass, gravare. Ge illebonne, 12, rue de la Soure (ils i). Jusqu'au 23 février.

CE Marie Beshkirtseff et es

1884. Musée des beauters jes et 33, avenne des Baumens jes et, 33, avenne des Baumens jes et, 1968-1985. Galerie musée a, 60, promenade du Pailon De le grées.

NATERS. Homy Chapter, it. Bernard Paffaretti. Tablean it. Music Sainte-Croix, ret ficien (41-07-53). Jusqu'at 25 feet

INNES. Dessins do mante l'Alexa.

\*\*EXT siècle, Musée des bastes.

sai Émile-Zola (79-44-16), jangle

DANNE. Le paradis de mis im. Scalptures de bois du X° s le siècie. Musée J.-Déchelett (\*)

province

### THEATRE

### LES SPECTACLES NOUVEAUX

Les jours de première sont indiquée

TOKYO, UN BAR, UN HOTEL: Thélire des Déchargeurs (236-00-02) 21 h (6).

LES MÉTAMORPHORES DE RORINSON: Tablite de Lacermire (544-57-34) 18 h (6).

UN RITE POUR LE DERE : Contre Mandapa (587-01-60) 20 h 30 (6).

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX : A. Dojane (887-97-34) 21 h

(7). L'ARBRE DES TROPIQUES : Pr Rond-Point (254-70-40) 20 h 30 (7). LES NUTS ET LES JOURS TRANSPE 14 (545-49-77) 201 46 (7). CHARIVASI. COUNTELINE CONSOR: Costre caloure 17 (227-68-811 20 h 30 (8).

FIALO : Plaisance (320-00-06) 20 k 30 (8). MA FEMME : Poche Montper-mano (548-92-97) 20 h 30 (9).

LE PETREL FULMAR OU LES PAPILIONS : Thôttre trois our qua-tre (127-09-16) 20 h (12). TCHERHOV, TCHERHOVA :

SORS PARIS
CYRANO DE BERGERAC :
Agota d'Evry (077-93-50) 20 h 30
(6).

LE TOMBEAU D'ATRÉE : Bobigay MC (\$31-11-45) 20 h 30 (6). LES SERMENTS INDESCRETS:

Les jours de reliche sont indiquée entre arenthèses. Mende des mectacies ..

Les salles subventionnées

OPÉRA (742-57-50), le 9 à 18 h 30 : Tris-

SALLE FAVART (296-06-)1), les 6 et 8 à SALLE FAVART (296-06-11), les 6 et 8 à 19 h 30 : le Convive de Pierre.

— COMÉDIE-FRANCAISE (296-10-20), le 6 à 14 h 30 ; les 7, 11 à 20 h 30 : le Triomphe de l'amour ; le 12 à 20 à 30 : la Mort de Sénègue ; les 6, 9 et 10 à 20 h 30 : Rue de la Folie Conrtelins ; les 9, 10 à 14 h 30 ; le 8 à 20 h 30 : Réréales.

Foyer: (Jos., ven., dim., lun.) Spoetacle pour enfants: la 6 à 14 h 30 : le 9 à 15 h : le Violon violet; Grand Théfire (lun.), le 10 à 15 h ; len 6, 7, 8, 9, 12 à 20 h :

ODÉON (Thistre de l'Europe) (325-70-32), le 8 à 20 h 30 : De la Mano del

Aire: Amenicio Prado.
PETIT ODEON, Thidere de l'Europe
(325-70-32) (Iun.) le 4, 7, 8, 9, 10, 12 à
18 h 30 : Veillée irlandaire.

TEP (364-80-80) (hun, mar.), los 6, 7, 8, 920 h 30; le 10 h 15 h (dorn.); Chir dunine; Chrime; le 9 h 14 h 30; le 10 h 20 h : le Manteau, CA. Lattunda (v.o.); Zein, de W. Alsen (v.o.).

meaumoures (27:12-33) (mar.) Dé-buts/Reaccentres : le 6 à 15 h : Rencontre avec H. Bichomier et un de ses illustra-teurs, R. Sabutier : 15 h : Recomo-moi une histoire... : 18 h 30 : Deux personne

Raccounter l'histoire ann cufants; 20 h 30; Lus nouvennt musées; le 9 de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h : l'Enfant, son coppe et la cité; le 11 à 14 h : Apprandre à lire avec la collection Grignotemous; 19 h :

et de 14 h à 16 h; l'Enfant, non corps et in cité; le 11 à 14 h; Appendre à lire avec in collèction Grignotement; 19 h; Ca lieu que les pierres regardent; Canicerte/Anhandon; le 7 à 18 h 30; Une beurs de manique de chambre avec les solistes de l'ElC (A. Berg; L. Berie; A. Schoenberg, etc.); le 11 8 20 h 30; Cancert Kent Nagaro (Schoenberg, Keneren, Schreiber, etc.); Calichant/Vidie; les 6, 7, 8, 9, 10, 11 à 13 h; Nestoriem et Syrinques, de P.J. Calichant; Sous les décembres, de J. Chamoun et M. Manri; 16 h; Dark Circle, de C. Besver, J. Irving, R. Landy; 19 h; Hilder et conserts, de F. Buyens; Frans Maseren!; Aspects de son œuvre, de R. Buyens; La chiama chianis; le 6 8 l 4 h 30; Song Shijin, de S. Hin; 17 h 30; Deux frères, de Y. Qinhon; 20 h 30; Histoire du fleuve Huangpu, de Z. Lia; le 7 å 14 h 30; in Jeunesse, de X. Jin; 17 h 30; le Village des soncies, de W. Ping; 20 h 30; le Meison des soixante-doum locataires, de W. Wein; le 8 à 14 h 30; les Conden impériasables, de W. Ping; 20 h 30; les Sentinellas sous les néces, de W. Ping; 20 h 30; les Sentinellas sous les néces, de W. Ping; 20 h 30; les Sentinellas sous les néces, de W. Ping; 20 h 30; les Sentinellas sous les néces, de W. Ping; 20 h 30; les Sentinellas sous les néces, de W. Ping; 20 h 30; les Sentinellas sous les néces, de W. Ping; 20 h 30; les Sentinellas sous les néces, de W. Ping; 20 h 30; les Sentinellas sous les néces de V. Ping; 20 h 30; les Sentinellas sous les néces de V. Ping; 20 h 30; les Sentinellas sous les néces de V. Ping; 20 h 30; les Sentinellas sous les néces de V. Ping; 20 h 30; les Sentinellas sous les néces de V. Ping; 20 h 30; les Sentinellas sous les néces de V. Ping; 20 h 30; les Sentinellas sous les néces de V. Ping; 20 h 30; les Sentinellas sous les néces de V. Ping; 20 h 30; les Sentinellas sous les néces de V. Ping; 20 h 30; les Sentinellas sous les néces de V. Ping; 20 h 30; les Sentinellas sous les néces de V. Ping; 20 h 30; les Sentinellas sous les néces de V. Ping; 20 h 30; les Sentinellas sous les néces de les néces d

THÉATRE MUSICAL DE PARIS (261-19-83), reliche. THEATRE DE LA VILLE (274-22-77). (hm., mar.), los 6, 7, 8, 9 à 20 h 30; le 10 à 14 h 30; Richard III (dern.); los 6, 7,

8,9 à 18 h 30; Lazar Berman.

CARRÉ STLVIA MONFORT (531-28-34), (hun.), los 6, 7, 6, 9, 12 8
20 h 30; le 10 à 16 h ; le Milliardaire, de

Les autres salles

mA DEJAZET (287-97-34) (mer. D. soir), 21 h, dim. 16 h : Renseignement généraux ; les 8, 9, 10, à 18 h 30 : Réfractions.

Réfractions.

BY AMERICAN CENTER (335-21-50),

Les 7, 8, 9 à 21 h; D. Stein.

AMANDIERS DE PARIS (366-42-17)

(D., L.), 20 h; Piedigrotta; 21 h; fa

Vic cause de mort.

= ANTOINE-SIMONE BERRIAU (208-77-71) (D. soir, L.), 20 h 30, sem. 17 h et 20 h 45, dim. 15 h; le Sablier. ARCANE (338-19-70). (D. soir, L., Mar.) 20 h 30, dim. 17 h : le Dumné.

ARTS-HÉBERTOT (367-23-23), le 6 à 15 h : le Chandolier, le Plaisir de rémpre ; le 9 à 15 h ; Moi ; le 8 à 18 h 30 ; Une heure avec Marivanz; les 6, 8, 9, 11 à 21 h ; le 10 à 15 h, le 12 à 15 h et

21 h : Asmodée,
ASTELLE-THÉATRE DU XIXº (238-35-53) (D. aoir, hm.), 20 h 30, dim.
15 h : Vac Soli.
ATALANTE (606-11-90) (D. soir),
20 h 30, dim. 17 h : Journal d'un chien (deru le 10).

= ATELLER (606-49-24) (D. soir, L.),
21 h, dim. 15 h : la Danse de mort.

= ATHÉNEE (742-67-27), Mer. 19 h,
Jeu., Vet, Sam. 20 h 30 : les Sommans indiserets (deru, le 9); Mer., Ven.,
Mer. 18 h 30, Jou., Sam. 20 h 30 :
Voyagos d'hivor.

(ela)

Victor Hugo - Antoine Vitez

GRAND THEATRE

NATIONAL DIMANCHE à 15h-Relache dimanche soiret lundi

Wiatre Le la Bartille

SPECTACLE DE RICHARD FOREMAN

TEXTE DE KATHY ACKER

Ma vie, ma mort, de Pier Paolo Pasoliní Texte français de Kate Manheim et Noël Burch

avec Kate Manheim, Yves Gourvil

du 5 février au 3 mars 1985 a 19 h 30-76, rue de la Roquette, 75011 Paris

Daniel Kenigsberg et Alain Rigout

THEATRE . du 37 janvier au 31 mars à 20h

= BASTILLE (357-42-14) 19 h 30 (D., L.) 19 h 30: Ma vic, ma mort, de Paso-liai; (D. solv, L.) 21 h, dim. 17 h : Si⊞

BATACLAN (700-30-12), is 11 à 20 h 30 : Ligne d'improvination française.

- BOUFFES PARISIENS (296-60-24)

(D. solv, L.) 21 h, sum. 18 h et 21 h, dim. 15 h 30: Tailleur pour dames.

BOUVARD ex-POTINIERE (261-44-16)
(D. L.), 21 h, sam. 13 h et 21 h: Théirte de Bouvard.

To de BOUVIN.

— CARTOUCHERIE, Epée de Bels (808-39-74), jeu., sam. 20 b, dim. 15 h 30 ; in Maison de Bernarda Alba. Th. de la Tumptes (328-36-36) (D. zoir, L.), 20 h 30, dim. 16 h : Réves.

20 h 30, dim. 16 h: Réves.

CENTRE MANDAPA (389-01-60) ie 6 h
20 h 30: Us rito pour le dire.

CITÉ INTERNATIONALE UNIVERSITAIRE (589-38-69). Grand Théatra
(D., L., Mar. soir) 20 h 30, mar. 14 h;

Mille francs de récompense: La Resserve (D., L.), 20 h 30: Le train était à
l'heure; Gelerie (D., L.) 20 h 30: le
Pius Houreux des trois.

COMÉDIE CAUMARTIN (742-43-41)
(Mor., D. soir), 21 h, sam. 17 h 30,
dim. 15 h 30: Reviens desmir à l'Elysée.

COMPDIE DES CHAMPS-ÉLYSÉES (723-37-21) (D. soir, L.), 20 h 45, sam, 17 h et 20 h 45, dim, 15 h 30 : 1400adia.

COMÉDIE DE PARIS (281-00-11) (D. soir, L.), 20 h 45, dim. 15 h 30 : Messistrs les rends-de-cuir. (D. soir, L.) 22 h 30, Dim. 17 h 30 : Lili. DAUNOU (261-69-14) (Mer., D. soir), 21 h, sam. 17 h, dim. 15 h 30 : le Canard à Foranga. DECHARGEURS (236-00-02) (D.), 21 h : Tokyo, Un ber, Un hôtel (6).

DEX-SECURES (606-07-48) (D.), 20 h 30 : Repus de famille : 22 h : Schoes de ménage.

DEN-THEATRE (356-64-37) (D. soir, L.) 21 h, dam. 17 h : Architene. EDOUARD-VII (742-57-49) (D. soir, L.) 20 h 30, sam. 17 h et 21 h 30, dim. 15 h 30 : Chapitre II. EPSCERSE (272-23-41) (D., L.) 20 h 30:

ESCALIER D'OR (523-15-10) (D. soir, L) 21 h, sam. et dim. 17 h ; le Misan-thropa.

ESPACE KIRON (373-50-25) (D.), 20 h 30 : Cosima ou l'enfant de mystère. ESPACE MARAIS (271-10-19) (D. soir, L.), 18 h 30, dim, 16 h ; iss Hiver-

ESSAION (278-46-42), L (D., L), 12 h 30: Pour tranche de contes; 19 h; Hirothima mon amour 85; 20 h 30, sam. 17 h: Un habit d'homme, H. (D., L.), 21 h: Camfidon; mer, 17 h: Chant dans la muit.

FONTAINE (874-74-40) (D. soir, L.) 20 h 30, sam. 17 h, 21 h 30, dim. 16 h; Orphée aux enfers. FONDATION DEUTSCH DE LA MEURTHE (707-77-75) (dim., lm., mar, 21 h : Us homme véritablement

GATTE-MONTPARNASSE. (322-16-18) (D. soir, L.) 20 h 45, dim. 14 h 30 et 17 h 30 : Love.

CALERIE . 55 (326-63-51) (D. L.) 20 h 30 : Fink Thunderbird. GRAND HALL MONTORGUEIL (296-04-06) (D. soir, L.) 20 h 30, dim. 18 h 30; les Présons ellisofs. HUCHETTE (326-38-99) (D.), 19 h 30 : la Cantatrico charve; 20 h 30 : la Logon; 21 h 30 : Offenbach, su commis?

-JARDIN D'HIVER (255-74-40) (D., L.) 21 h, sem. 16 h : Usiange. LA RRUYERE (874-76-99) (D. soir, L.), 21 h, dim. 15 h : Godelson américaine.

\*\*LEERRE-THÉATRE (\$86-55-83) (D. solr, L., Mar.) 20 h 30, dim. 17 h : l'Opéra somade. POPPER NAMES (544-57-34) (D.). I.

18 h : Le pupille veut être testour : 20 h :

18 h : Le pupille veut être testour : 20 h :

18 h : Le pupille veut être testour : 20 h :

21 h 45 : Jones. — IL 18 h : les Métamorphones de Robinson : 20 h : Pour
Thomas : 21 h 45 : Hiroshima mon
smour (dera. le 9). Pedte saile, 18 h :

Parlous français se 2 : 21 h 30 : Cocktail
Bloody M.

IVS. RECONTERA BNASSE (327.88.41)

LYS-MONTPARNASSE (327-88-61) (J., D. soir) 19 h 30, dim, 16 h : Hodda Gabler ; (J., D.) 21 h 30 : la Plus Forts. MADELETNE (265-07-09) (D., L.) 20 h 45, sem. 18 h 30 et 20 h 45 : l'Onost, lo vrai.

MARIE-STUART (508-17-80) (D. L.)
22 h, sam. 19 h et 22 h : Savage Love;
(D., L.) 20 h 30 : Hold up.
MARIGNY (256-04-41) (D. soir, L.),
20 h 30, dim. 14 h 15 et 18 h 30 : Napolion.

MICHEL (265-35-02) (D. soir, L.). 21 h 15, sam. 18 h 45 et 21 h 40, dim. 15 h 30: On dimera as it. MICHODIERE (742-95-22), (D. soir. L.). 20 h 30, sam. 18 h 30 et 21 h 30, dim. 15 h 30: le Bluffeur.

MOGADOR (235-25-80), mer. 14 h. et 16 h 30, sam. et dim. 14 h : l'Histeire de cochon qui voulait maigrir pour éponser Cochomente. process Communicate.

In MONTPARNASSE (320-59-90).

Grande sulls (D. soir, L.), 21 h. dim.

16 h: Duo pour uno soliste. Patite sulle
(D. soir, L.) 21 h. Dim. 16 h: Arbres
de vic.

NOUVEAU TH. MOUPFETARD (331-11-99) (D. soir, L., Mar.) 20h 45, sam. 17 h, dim. 15 h 30 : le Chat de la Saint-Sylvestre : (S., D., L.) 18 h 30 : Théi-tre à la mode,

NOUVEAUTÉS (770-52-76) (J. D. soir), 20 h 30, sam. 18 h 30 et 21 h 30, dim. 15 h 30 : Louioum.

PALAIS-ROYAL (297-59-81) (D. noir, L.), 20 h 45, sem. 18 h 45 et 21 h 30, dim. 15 h 30; le Dindon.

PLAISANCE (320-00-06) dim. soir 20 h 30, dim. 15 h 30 : Halo (à partir du 8). POCHE MONTPARNASSE (548-92-97) (D.), 18 h 30 : Dermière lettre d'une mère juive soviétique à son fils : (D.) 20 h 30 : Ma femme (à partir du 9).

PORTE - DE - GENTILLY (580-20-20) (D. soir, L.), 20 h 30, dim 16 h : Toi et tes mages.
- PORTE - SAINT - MARTIN (607-37-53) (D. soir, L.), 20 h 30, sain. 18 h 15 et 21 h 15, dim. 15 h : Deux bommes dans une valise.

QUAI DE LA GARE (525-82-88) (D. soir, L.) 20 h 30, dim. 17 h : le Fille de Rappacoini

RANELAGH (288-64-44) mer. 14 b 30 Coccisel est dans la hone. #ENAISSANCE (208-18-50, 203-71-39) (D. soir, L.), 21 h, sam. 16 h et 21 h, dan. 15 h : Une clé pour deux.

SAINT-GEORGES (878-63-47) (D. sor, L.), 20 h 45, sam, 19 h et 21 h 30, dim. 15 h : On m'appelle Emilie. SPLENDID-SAINT-MARTIN (208-21-93) (D. sorr, L.1, 20 h 30, dim. 16 h : Tous aux abris.

STUDIO BERTRAND (783-64-66) (D.) 20 h 30: Du sang sur le cou du chat. STUDIO DES CHAMPS PLYSES (723-36-82) (D sur, L.), 20 h 45, dim. 15 h 36: De a tendres lima. TAI THEATRE D'ESSAI (278-10-79). I

(D. soir, L., M.1 20 h 30, dim. 17 h: l'Ecume des jours. II. Mer., jos., ven., sam. 20 h 30 : Huis clos. TEMPLERS (278-91-15) (D., L), 20 is 30: Evenion. THEATRE D'EDGAR (122-11-02) (D.),

20 h 15: les Sabas-cadres; 22 h, sam. 22 h et 23 h 30: Nous on fait où on nous dit de faire. THEATRE DE L'ILE SAINT-LOUIS (633-63-65), sam, lan, mar, 20 h 45, dim. 17 h : les Bâtisseurs d'ampère; mer, jen, ven. 20 h 30 : Poleos déta-

THEATRE DU MARAIS (278-03-53) (D.), 20 h 30 : Androclès et le

THEATRE 13 (588-16-10), 20 h 30 : le THEATRE 14 (545-49-77) (D.), 20 h 45 : los Nuits et les Jours (8 partir du 7).

THEATRE DE PARIS (280-09-30), Petite salle (D. soir, L.) 21 h. dim. 17 h: Games. — Grands salle (D. soir, L.), 21 h. dim. 17 h; los Bonnes.

774EATRE DE LA PLAINE (842-12-25) mer., sam. 20 h 30, dam. 17 h : Egil. THEATRE DU TEMPS (355-10-88) (D., L.), 21 h: Lysistrata. THEATRE TROIS SUR QUATRE (327-

09-16) (D., L.), 20 h 15: Rattraper le temps; dim. 20 h 30: 12M2 de thélitre politique. politique.

#THÉATRE DU ROND-POINT (25670-80). Grande mille (D. soir, L.) 19 h.,
dim. 15 h : Cinq Nô modernes. Patita
salle (D. soir, L.) 20 h 30, dim. 15 h :
TArbre des tropiques (à partir da 7).
THÉATRE DE L'UNION (246-20-23)
(D. soir, L.), 20 h 45, dim. 16 h 30 : Dis
à la lunc qu'elle vienne.

TH. DE LA VILLA (542-80-72) lea 8, 12 à 20 h 40; le 10 à 16 h 30; Oncle Vanis.

TOURTOUR (887-82-48) 20 h 30 : les Müle et une mains ; (D.) 22 h 30 : Car-

Mille et me nans; (D.) 22 h 30; Carmen cru.

TRISTAN-BERNARD (522-08-40) (D.
soir, L.) 21 h, dim. 15 h et 18 h 30;
Chacus pour moi.

VARUETES (233-09-92) (D. soir, L.),
20 h 30, sam. 18 h et 21 h 15, dim.
15 h 30; les Temps difficiles.

VINAIGRIERS (245-45-54) (D. soir, V., S.), 20 h 30, dim. 16 h : Denx sous pour tes pensées.

Les cafés-théâtres

AU BEC FIN (296-29-35) (D.), 20 h 30 : 2 000 moint 15: 22 h: Buby or not Buby. BLANCS-MANTEAUX (887-15-84) (D.), I. 20 h 15: Arosh = MC2; 21 h 30: les Démours Loulos; 22 h 30 + sam., 24 h : les Sacrés Monstres; IL 20 h 15: Super Lucette; 21 h 30: Deux pour le prix d'un ; 22 h 30: Limite! BOURVIL (373-47-84) (D. L.), 21 h 15: Y on a marr...ez vous?

CAFÉ DE LA GARE (278-52-51) (D.),
21 h : Impesse des morts.
CAFÉ D'EDGAR (322-)1-02) (D.) L
20 h 15 + seut., 23 h 45 : Tiens voilà
deax boudins ; 21 h 30 : Mangeuses
d'hommes ; 22 h 30 : Ortics de secteux.
IL 20 h 15 : Ça balance pas mai ;
21 h 30 : Ic Chromosome chatonilleux ;
22 h 30 : Elles nous venices toutes.
PETIT CASINO (278-36-50) (D.) 21 h . PETIT CASINO (278-36-50) (D.), 21 h Fenêtre sar ozer; 22 h 15 : Le président.

POINT-VIRGULE (278-67-03) (D.), 20 h 15 : Moi je craque, mes paremus ra-quent : 21 h 30 : Bonjour les clips. PROLOGUE (575-33-15) (D. soir, L., Mar.), 21 h 30: dim. 16 h : Armistice as pont de Grenelle. SENTER DES HALLES \*(236-37-27) (D., L.), 21 h 30: Murshall sous volid.

TINTAMARRE (887-33-82) (D., L.), 20 h 15 + Sam. 0 h : Phôdre : 21 h 30 : Le cave habite au rez-do-chamaso : 22 h 30 : Dédé s'úre. VIEILLE GRILLE (707-60-93) (D., L.), 20 h 30 : les Ironies de l'amour.

Les chansonniers

er CAVEAU DE LA RÉPUBLIQUE (278-44-45), 21 h, dim. 15 h 30 : La gan-che mal 8 droite. DEUX ANES (606-10-26) (ster), 21 h, mat. dim. 15 h 30 : Les zéros sont fati-

**Opérettes** 

ELDORADO (241-21-80) (Mer. soir, D. soir, L.), 20 h 30, mer., sem. 14 h 30, dim. 15 h: Hourra Papa.

ÉLYSÉES-MONTMARTEE (252-

25-15), ven., sem. 14 h 30 et 20 h 30, dim. 14 h et 17 h 30 : les Mille et Une La danse

AGORA-SÉVEES le 8 à 20 h 30 : Demos

secrées de l'Inde.

THÉATRE-18 (225-47-47) (D. soir, L.),
20 h 30, dim 16 h : Miss Kaputt, (Gern;
le 10) : (h periré du 12 : M. Salmon;
22 h, dim 17 h 30 : First on Rétral. PALAIS DES GLACES (607-49-93)
(D. soir, L.) 21 h, dim. 15 h : Cie A. Ger-

mTH. PRÉSENT (203-02-55) (D. soir, L), 20 h 30, dim 17 h , le 6 : A. Runnani, C. Dudan, Civ Le Fost des arts : 8 partir da 7 : Cie ree Matabian, Cie S. Rochon.

Du 4 février au 9 mars -THÉATRE LES DÉCHARGEURS 117, rue du Bac (7º) 222-50-60 3, rue des Déchargeurs, 7500) Paris

JEAN-LOUIS CALLAT VICTOR HUGO .Tél. : 236.00.02.

La Hune 14, rue de l'Abbeve 75006 Paris - 325-54-06 FRED DEUX

Livres et Rituels 7 février - 7 mars 1985

MUSÉE RODIN-

77, rue de Varenne [7-1 - M- Varenne **DESSINS** de RODIN

Extra-ta du premier volume de L'INVENTAIRE

Tous ins jours, soul mardi, 10-17 to ALAIN MARCASSUS

expose *«* **NATURE MORTE »** La 8 février 1985, de 19 h à 23 h

Pavillon de la Reine 28, place des Voeges, 75003 PARIS

du 31 janvier **FRANÇOISE** 

> **Tapisseries** LA DEMEURE

326.02.74

SERVICES CULTURELS DU QUEBEC

Claude BERNARD

**SCULPTURES** 

29 JANVIER - 1" MARS \*\*\*

GALERIE ARCADIA 54, fbg St-Honore, Parissi-266-55-20 HOT LES RELIQUAIRES 7-28 février

7 fevrier - 23 mars 1985

Louise Bourgeois Rétrospective

Galerie Maeght Lelong 13, rue de Téhéran, 75008 Paris

**GIANNESINI** 

26, rue Mazarine (6°)

7 Sévrier - 23 mars 1985

Günter Brus

Galerie Maeght Lelong

14, rue de Téhéran, 75008 Paris

FONDATION CALOUSTE GULBENKIAN Centre culturel portugais 51, avenue d'Iena, Paris-16: - 720-86-84

ARSHILE GORKY

peintures - dessins 12 h à 18 h du lundi au samedi du 17 janvier au 9 mars



DE G.B. SHAW Création en France

531.28.34



18 rue de Paradis. Paris. X'

QUVERT TOUS LES JOURS DE 15" À 18" SAUF LE MARDI

THEATRE DE LA COMMUNE AUBERVILLIERS

833.16.16

CORNEILLE mis en scène par ALAIN BÉZU

MIDIGITA LA GALERIE DU PALAIS LA PLACE ROYALE

«Une acuité et une rigueur exemplaires» J. NERSON (Le Quotidien) - «Trois Comeille au prix d'un zu, profitez-en!» A. LAURENT (Libération) - «Le cœur dans tous ses états et dans tous ses éclats» D. DARZACQ (Révolution) - «Comeille sera content. Vous aussi», M., GALEY (L'Express).

ENT-ÉTIENNE. Art de XI de ction. de musée. Musée d'un serie, place Louis-Comte (1)040 pt fin février : Ursturbi. Maior èl re (25-35-18). Jusqu'au 27 mar. JINT. DA III - DE VENCE. INT-PAUL-DE-VENCE BARTOK ht. Jusqu'au 17 mars. INT-PRIEST. Raiser Grant Control Theo-Argence. place Ferting Ensemble InterContempordia INT-PRIEST. Knimer Federal Price of Théo-Argence. place 17 mm. (820-02-50). Jusqu'au 17 mm. RASBOURG. Bailly Main RASBOURG. Bailly Marke 64 mm. Aggienne Douane. 1 (84 mm. Aggienne Douane. (32.46 mm.) Groupe Vocal de France (dir. Michel Tranchant) Direction Kent Nagano findi 11 fevrer - 20 n 30 - Théâte du Rot d'Paril - loc 256,70,80 Marche aux Poissons coproduction ETC GIFF (see ) in the late of a first man ZENCE Jules Oliteki, Mark ce des Ormeaux (43-93-00), June UNE HEURE AVEC LENCIENNES. Amour & list
Peintures, dessins, scalpunes. (\*
converts, boulevard Watter
). Jusqu'an 30 mars.

ELENETIUE DA GOOD LES SOLISTES DE L'EIC Didier Paleon, haufbois ; André Trauttet, d'arisette ; picture of the control of the contro Cristian Perrescu, plana , Alexander Balanescu, vialant BERG - BERIO - SCHOENBERG LUTOSLAWSKI - BARTOK ijeudi 7 févries - 18 h 50 - Cestre Gaorgai Pamaidou - grande ralia i anti-TEURRANNE Richard pril 1965 by 12 satisfandes became forms [2] Musee. 11. rue Loor-Dolard [2] Jusqu'ani 17 février. - ....

CONCERT

KENT NAGANO

SCHREKER - JANACEK

SCHOENBERG - KNUSSEN

— Nº Corte Club. Chèque joint à l'ordre de CAMERA PRESS. Retournez ce bulletin-réponse avec voire chèque

et une enveloppe timbrée ou tarif lettre à Camera Press du Monde des Speciacles, 94, rue

Je désire recevoir la Carte du Club du Monde des Spectacles et je jains 160 F français par chèque ou mandat-lettre à l'ardre du journal "Le Monde".

A retourner au journal LE MONDE, service publicité. 5, rue des Italiens 75009 Paris.

Scint-Lazore 75009 Paris.

Code postal -

Si Ci

and the second second

### MUSIQUE

### Les concerts

### MERCREDI 6

15. des Champe-Eyafes, 20 h 30 : Orchestre national de France, dir. I. Manzei (Falla, Debuny, Ravel). Salle Playel, 20 h 30 : Orchestre de Paris, dir.C.M. Giulini (Brahms). Centre Bleendorfer, 20 h 30 : A. Ebi (Scerlatti, Ravel, Beethoven).

JEUDI 7 Salle Playel, 15 h : Sextsor de harpes de Paris (Damase, Liszt, Gallais...) : 20 h 30 : voir le 6.

20 h 30 : voir le 6.

Salle Gavesan, 20 h 30 : A. Roussin,
N. Bers-Tagrine (Beethoven, Brahms,
Prokofiev).

Radio-France, Auditorium 106, 18 h 30 :
Quimette Aulos (Reicha, Françaix,
Villa-Lobos...).

Egiles Saini-Médard, 21 h : Orchestre de
chambre Vuillermon (Pergolèse).

Chamble Saini-Louis de la Salphirikea,
17 h : M.-P. Cochareau (Boieldieu).

Sain Cortes 20 h 30 : B. Fiffi (Moigart). Selle Cortot, 20 h 30 : B. Eidi (Mozart). VENDREDIS -

Salle Gavess, 20 h 30 : Exsemble Mossiques, dir. Ch. Coin (Bach, Haen-del, C.-Ph.-E. Buch).

Salle Pleyel, 20 h 30 : wor le 6.
Eglise Salut-German-des-Prés, 20 h 30 :
Nouvel Orchestre philharmonique, dir.
L. Garcia-Navarro; Chours de Radio-France, chef de chour : J. Jouineau
(France, chef de chour : J. Jouineau
(Barre Blasselon : 20 h 20 chours |

(Fauré, Liszi).
Cantre Blaunderfer, 20 h 30 : C. Collard (Liszt, Busoni).
Sarboune, Amphi Richellen, 12 h 30 : Ensemble Perceval, dir. G. Robert.
Eglise Saint-Julies-le-Papure, 21 h : Ensemble in Maurache (munique du Moyen Age à la Remansance). SAMEDI 9

Egilice Saint-Julice-le-Pauvre, 21 h : voir le 8. Salle Playel, 20 h 30 : D. Barenbolm (Boo-

Radio-France, Grand Auditorium, 17 h : Ensemble instrumental du Nouvel Orchestre philiarmonique, dir. S. Garant (Vivier, Garant, Mather...)

Grand Paleis, Amilteriam 404, 16 h :
P. Roge (Debusty).

Selie Grand, 20 h 30 : G. Souzzy
(chant et piano) (Gounod, Brahms, Poulenc, Rachmanieus Eglice St-Marsi, 21 h : H. du Piccois (Schubert, Bartok, Liszt).

Lacernaire, 20 h : Trio Mozert (Beethoven, elle Certet, 20 h 30 : Ensemble Musique oblique (Stravinski, Webern, Schön-

obiique (Stravinski, Webern, Schon-berg).

Centre Racisl, 20 h 45 : Ensemble Sh.
Barros (Caceres, Lidarti, Masii).

Egilse des Billettes, 20 h 45 : Chorale
B. Leblande (Bonnebade, J.-Ch. Bach,
Pachelbel...).

Heure annelcaie de Mentasertre, 18 h :
Ensemble weed Bersis Beneissanne

Ensemble vocal Paris Renaissance DIMANCHE 10

Lucernaire, 18 h : voir le 9. Egilse Saint Merri, 16.h : G. et B. Picavet (Beethoven, Schubert, Brahms...). (Beethoven, Schubert, Brahms...).
Salle Pleyst, 17 h 45 : Orchestre des
Concerts Lamouroux, dir. J. Farst
(Tchattovski); 21 h ; New Japan Philhamonic, dir. S. Ozawa (Beethoven,
Takemitat, Tchattovski).

Thickne des Changes

Thiste des Champs Dystes, 18 h 30 : Orchestre des Concerts Pasdelong, dir. G. Devos (Beethoven, Mahlen,

Egiles des Billettes, 10 h : J.L. Etienne (Hindemith, Grunenwald); 17. h : E. Varvarova, Ph. Bride (Beethoven, Brahms, Franck). Th. du Roust-Point, 11 h : Quature Fine Arts of Chicago (Hayda, Beethoven).

ANTONY, Ecole See-Marie (666-21-93), Egline Seint-Thomas-d'Aquin, 17 h .: H. Paget (Bach, Mozart, Schumann), Eglise Salut-Gabriel, 15 h 45 : Y. Heki-mova (Hacudol, Bach, Mozart...).

Egitse Salat-Pierre, 16 h : J. Pontet, K. Reznicok (Buch, Haëndel, Sammartini...). Confinences, 18 h 30 : CMC (Borio, Berbo-

rian, Giocr...).

Egisc de le Madeloine, 20 h 45 : Chœur et
Orchestre de l'ENS, dir. P. Holiner
(Bach).

Egise Saint-Roch, 17 h : Petits Chenteurs de Chaillot, dir. R. Thirot.

LUNDI 11 Th. de Rend-Point, 20 h 30 : East intercontemporain, dir. K. Nagano; Groupe vocal de France, dir. M. Tran-chant (Schönberg, Knussen, Schre-

 Selle Gavean, 20 h 30 : Ensemble
 orchestral de Paris, dir. Cl. Bardon
 (Duroy, Auric, Milhaud...). Athénée, 20 h.30 : Ch. Ludwig, E. Werba. Egline de la Maddicine, 21 h : Eusemble Carmina Alterna, dir. J. Royer (Mil-

andation des Etats-Unie, Grand Salou, 20 h 30 : M. Loigh Mead (Godard, Ravel, Gaubert...). Salle Cortet, 20 h 30 : E. Bottimelli (Cabazon, Bach, Rodrigo) Lucernaire, 20 h : voir le 9.

MARDI 12 Salle Plevel, 20 h 30 : D. Barenboim (Bec-

thoven). Selle Certot, 21 h : Orchestre de cha Vuillermoz, dir. F. Rochelaud-Vuillermoz (Pergolèse).... Egiles Salas-Rock, 20 h 30 : Orchestre français d'oratorio, dir. J.-P. Lore (Vivaldi).

Egilee Saint-Germain-des-Prés, 20 h 30 : A. Lagoya (Vivaldi, Giuliani, Torroba...)

Perte de la Suisse, 20 h 30 : GERM
(Englert)...

Salle Gavess, 20 h 30 : M.-C. Girod
(Stravinsky, d'Indy, Falla...);

SACEM, Auditorius M.-Rarel : J.J. Kantorow; Th. Paraskivesco (Debussy,
Mozart, Schumann...).

Jazz, pop, rock, folk

AEC, Petit Amiltorium (723-61-27), 20 h 30, le 7 : Excident 20 h 30; le 7; Excident.

ATMOSPHÈRE (249-74-30), mer.
20 h 30; J.-P. Caron; 22 h 30; Band of
Human Being; jest, 20 h 30; Bazzimat;
22 h 30; Orient Express; ven. 20 h 30;
Solo Razzimdrakoto; 22 h 30; G. Gil
Umbellian; sam., 20 h 30; Duo-Cobra;
22 h 30; Gougoui Kangni.

BERCY, Palais comaisporis (341-72-04), le
10 à 18 h 30; U2.

CAVEAU DE LA HUCHETTE (326-65-05), 21 h 30 : les 6, 7, 11 : CL Luter ;

les 8, 9 : Orphéon Célesta : le 10 : R. Guérin. CHAPELLE DES LOMBARDS (357-24-24), 22 h 30, les 6, 7 : Orquesta Aza-

gon. UNNOES (584-72-00), le § : Instants cha-loupés : lea 9, 10 : S. Bergin, Beliatella, L. Mobolo ; le 11 : Cabine 13: FITZCARALDO (236-13-14), hm., 21 h: F. Someday, R. Troadoc.

R. Troadoc.

PORUM (257-53-47), 21 h, le 8: la Souris déglinguée/Bandits; le 7 ; Stock 5/les Désarfs; le 8 : The Nita/De Div; le 9 : Carte de séjour/Tohn Rohu.

MEMPHIS MELODY (329-60-73), mez., lan. 22 h, sam. 4 h, Mansew et Tho; 22 h; jeu, dim. : Y. Chelela; vea., mar. : Roy Lega; sam. : H. Galbay; 0 h 30 : mez.; N. Bienvens; jen. : A. Lowman; sam.: Worthy; hun., mar. : J. Bonard; dim. : M. Bartiefield.

ONTANA (548-93-08) (D.), 22 h : MUTUALITÉ (329-12-99), le 12 à 19 h :

MUTURIATE (329-12-99), is 12 a 19 h:

K. Schulze.

P. NEW MORNING. (523-51-41),

21 h 30, let 6, 7, 8, 9: Art Blakey; le 12:

L. Winsberg.

PETIT JOURNAL (326-28-59),

21 h 30: meg: : Watorgate Seven + One; jen.: F. Varis, D. Cravic; ven.: Pressac Jazz Quintet; sem.: Swing et Six; hm.: Alfigator Jazz Band.

PETIT - OPPOGNETIN (236-01-36), 23 h:

PETIT-OPPORTUN (236-01-36), 23 h : Ch. Escondé, J. Vanasse, Santi di Brisno, A. Romano. SLOW CLUB (233-84-30) (D.), 21 h 30: B. Waters (derz. le 9); à partir du 12: Parodi Quartet.

TROIS MAILLETZ (354-00-79), mor., jem., ven., sam. 22 h : Le Velle.

TROU NOER (570-84-29), 21 h 30, le 6 :

J.-F. Canape, J. Sicard, F. Méchali, F. Verly.

### Le music-hall

CAVEAU DES OUBLIETTES (354-94-97), 21 h : Chansons françaises. CENTRE JUIF D'ART ET DE CULTURE (805-28-60), le 6 à 20 h 30 :

DECHARGEURS (236-00-02) (D.), 19 h : J.-L. Chillat. GYMNASE (246-79-79) (D. soir, L.), 21 h, sem. 17 h 30, dim. 16 : Thierry le Luros.
MAISON DES CULTURES DU

MONDE (544-72-30), le 7 à 20 la 30 ; Entre le Tigre et l'Emphrate. LYCÉE EXPÉRIMENTAL DE PARIS le 9 à 20 à 30 : Grande fête Irlandaise. MARGE-STUART (508-17-88) (D., L.).

20 h 30 : L. Klein. 20 h 30; L. Klein, pr MOGADOR (285-28-80) (D. soir, L.), 20 h 30, sam. et dim. 16 h 30; Bye-Bye Show-Bez. OLYMPIA (742-25-49), (D. soir, L), 20 h 30, dim. 17 h; G. Bécaud.

PALAIS DES CONGRES (758-14-04), 20 h 30 : M. Sardon. PALAIS DES SPORTS (828-40-90) (D soir, L), 20 h 30, dam 16 h ; M. Jo-

84-47), les 9, 10, 11, 12 à 20 h 30 : Tango

stopefiant:
TROU NORE (570-84-29), le 7 à 21 h 30 :
Ordre des flours; les 2, 9, 10 : H. Grili-quez, C. Sisto; le 11 : Zabele, M. Terre,
J.-L. Diossaia, Nene, M. Bitran.

20 h 30 : C. Lara.

### En région parisienne

ic 10 à 17 h : Trio baroque de Paris ; Ré-sidence J. Zay (661-33-04), le 8 à 21 h : Théstre de la mie de pain. ARGENTEUIL, CCM (961-25-29), le 8 à SARTROUVILLE, Théâtre (914-23-77), 20 h 45 : Une lune pour les déshérités.

ASNIERES, Grand Théâtre (733-69-36), 21 h : Une lune pour les déshérités. 21 h : Une lune pour les déshérités. ASNIERES, Grand Thétire (733-69-36), le 12 à 20 h 45 : Orchestre des Jeunes S FNACEM d'Re-de-France (Stravinsky, Faint, Falik, Debussy).

AUBERVILLIERS, Th. de la Commune (833-16-16), la 6 à 20 h 30 : la Galerie; le 9 à 20 h et le 10 à 17 h ; le 7 à 20 h 30 et le 9 à 23 h : la Place Royale; le 8 à 20 h 30 et le 9 à 17 h ; Mélite.

BACNEUX, Thirstre Victor-Hago (663-10-54), ics 7, 8 et 9 à 20 h 30 : Carnaval, Masques de saisous. BAGNOLET, ATEM théâtre des Ma-Xde la mie de pain.

#8 ct 9 à 21 h et le 10 à 17 h : Couvernations. BOBIGNY, MC (831-11-45), les 6, 7, 8 et 9 à 20 h 30 et le 10 à 16 h 30 : le Tem-

bean d'Atrée.

BOULOGNE-BILLANCOURT, Théâtre
(603-64-41) (Dim. soir, hm.), 20 h 30,
dim. 15 h 30 : la Mouette; Conserva-

toire, le 7 à 20 h 30 : Orgue et clavecin (Bach, Haendel, Scarlatti). BRÉTIGNY-SUR-ORGE, CC, le 8 à 21 h: Vic et mert d'Arlequin.

CERGY-PONTOISE, Maison de quartier des Toulesses, le 8 à 21 h : Jean-Marc Danvergne Quartet : CC, les 5, 6, 7, 8, 9 à 21 h : L'honne dui rit : Consavaisire, le 8 à 20 h 45 : F: Danvey (Schubert, Chairle Berling) Chopin, Brahms).

CHAMPIGNY, CC (880-90-90), ls 12 à

21 h : Mille francs de récompense.
CHARENTON-LE-PONT, Th. maide (368-55-81) : le 9 à 20 h 45 : les Œnfs de l'autruche.

CHELLES, CC (421-20-36), le 12 à 20 h 45 : Charlôtic Coutare. CHOISY-LE-ROI, Th. P.-Elmard (890-89-79): le 9 à 20 h 30 : M. Sergent, Cins-sées X.

sécs X.

procedure de la companya de

hatti).
DRANCY, Salle des Fêtes, le 8 à 20 lr 30 :
M. Solai Big Bend.
EVRY, Agera (077-93-50) (dim. solr, lnn.), 20 h 30, dim. 15 h : Cyrano de Ber-

GENNEVILLIERS, Coutre Varèse (799-48-74) : le 8 à 20 h 45 : Quintette Niel-

HEDRIAY, MJC (997-19-99), le 9 à 21 h : Duo Archipel ESSY-LES-MOULINEAUX. Theatre (645-47-77), le 6 à 21 h : Munque de l'air : Eglisa St-Erienna, le 9 à 21 h : M.-C. Alair (Buth, Daquin, Balbestra...) LONGJUMEAU, Anditorium (909-60-14), 16 9 à 21 h : les sœurs Andraman (Mozart, Brahms, Khatchatourian...). (Mozart, Frahms, Knatchanguran...).

MAISONS-ALFORT, Th. Debassy (37572-58), le 8 à 20 h 45 : Brends Wootton;
le 10 à 16 h : Orchestre J.F. Paillard
(Haendel, Tehatkowski, Vivaidi).

MALAKOFF, Theatre 71 (655-43-45) les 6, 7, 8 et 9 à 20 h 30, Le 10 à 16 h : la Peric de la Canebière. Peric de la Canchere.

MASSY, CC (920-57-04), le 6 à 14 h 30 et
le 12 à 14 H 30 et 20 h 30 : le Chevalier

MONTREUIL, Ecole nationale de muni-que, le 9 à 20 h 30 : Henri Texier Quar-tet, Steve Swallow ; le 12 à 20 h 30 : Paul Bley, Yves Robert, Georges Lewis.

Biey, Yves Robert, Georges Lewis.

NANTERRE, Th. des Amsudiers (72118-81), les 6, 7, 8 et 9 20 h 30, et le 10
à 15 h 30; Journées de musiques arabes
(Liban, Palestine, Irak, Qatar); Université Paris X; Amphi 32 (725-91-20), le 8
à 21 h : Récital Igor Lazko (Bach);
MIC Daniel Fery, le 12 à 21 h : Concert
Attionation

NEUHLY, Andtorium Deleusy-Ravel (747-11-40), le 12 à 20 h 30 ; LI. Kanto-row (violon), Th. Parachivesco (piano) (Debussy, Mozart, Schumann, De Falla); NEUILLY PLAISANCE, Saile des fêtes

(300-96-16), le 10 à 15 h : Orchestre à Plectre de la SNCF de Paris + Concert Promenade, Orchestre de l'Ile-de-France. Promenade, Orchestre de l'Ile-de-France.

IES PAVILLONS SOUS-BOSS, Espace
ELYSÉES (723-47-77), les 7-12, 11, 12 à
20 h 30, le 9 à 14 h 30 et 20 h 30 ; le 10 à
14 h 30 : Hollywood Paradise.

THÉATRE DU MUSÉE CRÉVIN (24672-72), le 9 à 20 h 45 : Une lune pour les RIS-ORANGES, CC R. Demos (906-72-72), le 9 à 20 h 45 ; Une lune pour les déshérités.

déshérités.

RUEIL-MALMAISON, Th. A.-Maksack (749-77-22), les 6, 7 à 20 h 45 ; P. Dupond, le 8 à 20 h 45 ; Gigi; le 9 à

SAINT-DENIS, Th. G.-Philipe (243-00-59); II : (D. soir, lun.) 20 h 30 17 h : Theatre: Max Gericke ; (D. soir, hun.) 20 h 30, dim. 17 h : Oncie Vania.

SANNOIS, Centre Cyrano de Bergerac (981-81-56), le 9 à 21 h : le Médecin malgré ini.

SARCELLES, Forum des Cholettes (419-54-30), le 10 à 14 h 30 : Valses de Vienne.

PCS: SCEAUX, Les Gémenux (660-85-64) (D. soir, lun.) 21 h, dim. 16 h : l'Amore delle

STAINS, Theatre P.-Eleard (821-61-05), is 9 à 21 h : Flamenco.

le 9 à 21 h.: Flamenco.

SURESNES, Th. J.-Vibar (772-38-80), le 8 à 21 h.: Flecole des femmes.

VERSAULIES, Th. Mentantier (950-71-18), le 7 à 21 h.: Orchestre de chambre de Versaulles, dir.: B. Wahl (Bach); le 8 à 14 h 30 : Orchestre de l'Îlede-France, dir.: R. Chagnon (Debussy, Pierné, Lecoq....); les 8, 9 à 21 h.: PEntourloupe; le 12 à 21 h.: Cl. Luter.

LE VESINET, CAL (976-32-75), le 8 à 20 h 30: J.-M. Luisada (Chopin).

VINCENNES, Tour du Village (365-

VINCENNES, Tour du Village (365-63-63) (D. soir, L.), 2! h, dim. 16 h : FEnchanteur pourrissant; Th. D.-Sorasso (374-81-16) (Sam., D. soir, Mar.) 21 h, dim. 18 h : in Demoiscelle de Tacm.

DU: 15 JANVIER AU 10 MARS

### LE MISANTHROPE

DE MOLIÈRE, AVEC JEAN-MICHEL DUPUIS

THÉATRE DE L'ESCALIER D'OR, 75010 PRIX DES PLACES : 80 F ; RÉS. : 523-15-10

> - Musée Rodin -77, rue de Varanne (7º) - Mº Varanne

Robert JACOBSEN Tous les jours (sauf mardi) de 10 h à 11 h 30 et de 14 h 30 à 17 h

CERCLE CULTUREL ANATOLIE BRODERIES TURQUES ANCIENNES du 17 JANVIER au 18 FEVRIER MARDI - MERCREDI - JEUDI de 18 heures à 20 heures SAMEDI de 16 heures à 18 heures

LES BRETONS D'ARGENTEUIL -Le bagad et le cercle celtique Bugale ar gween ti uhel organisent leur 8. FEST NOZ

le samefii 9 février 1985, de 21 h à 3 h du matin
SALLE DES FÊTES JEAN-VILAR (Argenteuil)
Par sa musique traditionnelle, ses chants Gallo
ou de Kan ha dislam, la danse collective se trouve enchaînée
c'est le Fest Noz, sichesse culturelle appartenant au patrimoine breton. \_ Prix : 20 F \_

ET DES SPE

Li Cinimarke gue CHARLOT THE 24 24 VEX.CREST & TEVERE

不可 在 建建 TO REEL TO SELECTION OF THE PROPERTY OF THE PR

TO SELECT TO SELECT THE SELECT TH TO VENDEED'S OF VENER SAVETY 中华女童政策 SAME TO SERVE THE SAME THE SERVE THE SAME THE SERVE THE SAME THE S

LES FILM

PARTITUDES PROCESSOR OF THE PARTITUDE OF CONTONS SUR LE CONTONS SUR CONTONS SUR LE CONTONS SUR LE CONTONS SUR CONTONS S

Francisco de de R. Britani, de Transcrito de la lacturação de Santa de Regiona de Region A Chestran Se sell find the confidence of the street of the confidence of the Chestral of the The Common of the Policy of th TOUGHT I COME BOWN IN THE STATE OF THE STATE

Service of the servic EVERSUNCELL "4 ARLEYS STUDE ALTHUR - 7 PARTY







ELLES, CC (421-20-36) le 1) h 45 : Charlélle Courure.
DISY-LE-ROI, Th. P.-Ehard W. 279) : le 9 à 20 h 30 : M. Sergen (L.

DESSY-SUR-SEINE Chapele Commend, le 9 à 21 h : M. Raskin (Sec ANCY, Salie des Fêtes, le 8 à 20 è ; ky, Agera (077-93-50) (dim x-n.), 20 h 30, dim. 15 h : Cyrano & h-

VNEVH LIERS, Centre Varese (1.474) : le 8 à 20 h 45 : Quintette Ne RELAY, MJC (997-19-99), k v Y-LES-MOULINEAUX The K-LES-PREGULATOR AND MANAGE : ir ; Egfise St-Etiense, Ic 9 à 21 h . Manage : ir ; Egfise St-Etiense, Ic 9 à 21 h . Alain (Bach, Daquin, Balbaste, ]

ABM (Bach, Daquin, Balbastre, 1 Additorian (2) 14), le 9 à 21 h; les sœurs Andras (2) 40 AL Brahms, Khatchatourian (3) 40 AL Brahms, Khatchatourian (4) 45 AL FORT, Th. Debuss (1) 58), le 8 à 20 h 45; Brenda Woots, 10 à 16 h; Orchestre 17 Pale, inendel, Tcharkowski, Vivaldi) LAKOFF, Théâtre 71 (655-43-5); 7, 8 et 9 à 20 h 30, Le 10 a b h rie de la Canebière. SSY, CC (920-57-04), kc 6 à 14 h 30-12 à 14 H 30 et 20 h 30 ; le Cherag

NTREUIL, Ecole nationale de les le 9 à 20 h 30 : Henri Terier Oc Steve Swallow; le 12 à 20 h 30 P. cy, Yves Robert, Georges Lewis. ANTERRE, Th. des Amanders (2) Al), les 6, 7, 8 et 9 à 20 h 30, et k t 15 h 30 c; Journées de musiques arts. Juan, Palestine, Irak, Qatar), (10c Paris X, Amphi B2 (725-19), k-21 h : Récital Igor Lazko (Basis JG Daniel Fery, le 12 à 21 h : Core simation.

JILLY, Amiltorium Debussy-Rec 47-11-40), le 12 à 20 h 30 J.J. Enc w (violon), Th. Parachivesco (pea Debussy, Mozart, Schuman Falla). MLLY PLAISANCE, Salle des fie

00-96-16), le 10 à 15 h : Orcheste setre de la SNCF de Paris + Coner omenade. Orchestre de l'Ile de Fran PAYILLONS-SOUS-BOIS, Estat \* ants (848-10-50) le 10 à 17 h : la se pour les désherités. OFANGIS, CC R. Desses (% -72), te 9 à 20 h 45 : Une lune pour la

71. MALMAISON, Th. A.-Makes 49.77-22), les 6, 7 à 20 b 45 : P. De nd, le 8 à 20 h 45 : Gigi : k 4 i 145 : B. Wootton #T-DENIS, Th. G.-Philipe (% 59), If r (D. soir, lun.) 20 h 30. de 4.2 Théatre Mex Gericke; (D. set L.) 20 h 30, dim. 17 h : Oncle Vane. NOIS, Centre Cyrano de Berges 81-81-56), le 9 à 21 h : le Medes

CELLES, Forum des Cholettes (415-30), lo 10 à 14 h 30 : Valos é TRÔUVILLE, Theatre (914737).
14 21 h : le Silence des sirènes : le l'i
h : Une lune pour les déshérités ALIX, Les Gémeaux (660-05-64) @ c. lun.) 21 h, dim. 16 h: l'Amer de molarance.

INS, Theatre P.-Ehuard (821-61-6). 21 h : Flamenco. ESNES, Th. J.-Vilar (772-38-80). 21 h : FEcole des femmes. 21 h : l'Ecole des femmes.
SAILLES, Th. Montannier (69
18); le 7 à 21 h : Orchestre de des
de Versailles, dir. : B. Wahi (Baki)
8 à 14 h 30 : Orchestre, de l'a
France, dir. : R. Chagnon (Dehs,
m6, Lecoq...) : les 8, 9 à 21 h : ffe
rhoupe ; le 12 à 21 h : Cl. Later.
rhoupe; le 12 à 21 h : Cl. Later. rioupe; le 12 à 21 h : Cl. Later.
PESINET, CAL (976-32-75), le îl
le 30: J.-M. Luisada (Chopini.
PENNES, Tour den Village (36-63) (D. soir, L.), 21 h, din. le 1:
schanteur poturrissant : Th. D. Sarsh
(4-31-16) (Sarm., D. soir, Mar.) 21
le 13 h : la Demoiselle de Taca.

1-10 MARS **FHROPE** 

MICHEL DUPUIS ER D'OR. 75010 ES -: 523-15-10

DIN -DBSEN 11. k 30 et de 14 k 30 à 17 k 15 AVRIL

ANATOLIE TO Cardet FEVRIER heures à 20 heures

18 houres ween ti whel organisest less **SENTEUIL** IOZ hà3h du matin

AR (Argentouil) ses chants Gallo ve se trouve enchaîne ment an patrimoine breton

### ET DES SPECTACLES

### CINEMA

Les films marqués (°) sont interêtro mex cina de treixe une, (°°) per maios de dix-

La Cinémathèque

CHAILLOT (784-24-24) MERCREDI 6 FÉVRIER 16 h: Le Livre des sables, de 1.-F. La-guionie (un avant-première); 19 h: Ci-nétan chiacis (1922-1983): Printemps an pay des caux de Kie Jin (v.o.); 27 h: The Garl in the Kremlin, de R. Birdwell (USA,

JEUDI 7 FÉVRIER 16 h : Tempfite à Washingzon, de O. Pro-minger (dir. phoso : Sam Lasvitt) : 19 h : Cindens chimos: la Basintamie ar 5, de Xie Jm (v.o., a.t.f.) : 21 h : 70 zan d'Universal : Esclave des amicones, de C. Siedmak

**VENDREDI & FÉVRIER** 16 h : One girl's confession, de Hago Haa, Paul Ivano, dir. de la photo (v.o.); 19 h : Conima chiaois : le Détachement fé-minis rouge de Xie Jin (v.o., z.t.f.) : 21 h : 70 am d'Universal : Joe Dalota, de Ri-chard Bartlett (v.o.).

SAMEDI 9 PEVRIER 15 h : Staing 17 (Ernest Leszio, dir. de la photo), de Billy Wilder : 17 h : le Petit Li, le Grand Li et le Vieux Li, de Xie Jin (ci-néma chines, v.o.) : 19 h . Scurs da solne, do Xie Jin ; 21 h : 70 am d'Universal : Ecris

L'AVENTUIRE DES EWORS, film andricais de John Korty, v.o.; Fo-rum, 1" (297-53-74); Quimette, 5" (633-79-38); Martgram, 8" (359-92-42); Georgo-V. (562-41-46); 14-Juillet Recupentelle, 15" (575-79-79), V.f.; Français, 9" (770-33-84); Martéville, 9" (770-72-86); Fauvette, 13" (331-56-86); Mont-parassee Pathé, 14" (320-12-06); Mistrai, 14" (339-52-43); Pathé Cic-chy, 19" (522-46-01). CHANTONS. SUR. LE. DON.

chy, 19 (322-46-01).

CHANTONS SUR LE DON, (10 films musicaux), Paccordion, an film soviétique de Ige Savichenice; Velga Velga, an film soviétique de G. Alexandrov; le Printense, an film soviétique de C. Lotianou; las Mélodies de quertier de Verlait, an film soviétique de C. Chenguelaia; Pante, le Velou et le Chien Pati, an film soviétique de C. Chenguelaia; Pante, le Velou et le Chien Pati, an film soviétique de E. Lotianou; Janz Band, an film soviétique de E. Lotianou; Janz Band, an film soviétique de G. Daniela, vo.: Cosmos, 6: 544-218-30).

DUNE, film américain de David

vo: Cosmos, 6' (544-28-30).

DUNE, film américain de David
Lynch, vo.: Ganmont Halles, 1"
(297-49-70); Hautefeuille, 6' (63379-38); Publicis Saint-Germain, 6'
(222-72-80); Manignan, 8' (35992-82); Publicis Champs-Blysées,
8' (720-76-23); Parmanicus, 14'
(335-21-21); Kinopanorama, 15'
(306-50-50). V.f.: Grand Reix, 2(226-33-93); Berlitz, 2- (74260-33); Bretlague, 5- (222-57-97);
Saint-Luzare Pasquiar, 8- (33735-43); Bastille, 11- (700-21-65);
Nations, 12- (343-04-67); UGC
Gare de Lyon, 12- (343-01-59);
Athéms, 12- (343-00-65); Fanvette,

DAMEANCHE 10 FÉVRIER

15 b; L'Aigle à deux têtes (chef dôse.;
G. Wakhevitch); 17 h; Cinéma chinois; h
Lágrade des monts Tianyan, de Xie Jin
(v.o., s.t.f.); 19 h; le Gardien de chevaux,
de Xie Jin.

LUNDI 11 FÉVRIER

MARDI 12 FEVRIER 16 h: Qui était donc cette dame ? (Normar Krassa, sofaariste), de G. Sidney;
19 h: L'Orient est rouge de Wang Ping (ci-néma chinois), opéra filmé en aix actes;
2) h: 70 am d'Universal, vacanços à Paris, de Blake Edwards (v.o.).

REAUROURG (278-35-57) MERCREDI 6 FÉVRIER Granda classiques du cinéma mondial : le Chast de la flour rouge, de M. Stiller ; 17 h : l'Eusporation de l'homme (aspect du cinéma japonais) (v.o., a.t.f.) : 19 h : Le ci-néma allemand : Dorian Gray en miroir de la ressen à tomestire (v.o.)

le presso à sometion (v.o.). JEUDI 7 FÉVRIER 15 h : Grands classiques de cinéma mondial : la Charrette fantôme, de V. Sjostrom : 17 h : Aspects du cinéma japonais : l'Histoire du Japon d'après-guerre, racontéa par use hôtouse de bar, de Shobel Imsmera : 19 h : Le cinéma allemand des anaées 30 : Rita Ritter, de H. Achterbesch

**VENDREDI & FÉVRIER** 15 h : Grands classiques du cinéma mon-dial : la Quatrième Alliance de dame Mar-

19\* (331-66-74); Paramount Galaxie, 13\* (580-18-03); Gaumous-Sud, 14\* (327-84-50); UGC Convention, 15\* (828-42-27); Vious Hugo, 16\* (722-49-75); Paramount Maillot, 17\* (758-24-24); Pathé Wégler, 18\* (522-46-01); Secétan, 19\* (241-77-99); Gambetta, 20\* (636-10-96).

LES FAVORES DE LA LUNE, film

français de Otar Iosachani; Ciné Beauhourg, 3º (271-52-36); Elysées Lincoln, b' (359-36-14); 14-Juillet Bastille, 11º (357-90-41); Parnes-ment, 14º (335-21-21); 14-Juillet Beaugruselle, 15º (575-79-79).

BOUGE CORGE, film français de Pierre Zuoca : Berlitz, 2 (742-60-33) ; Saint-Germain Villago, 5 (633-63-20) ; Ambassade, 9 (359-19-08) ; Olympic, 14 (544-43-14).

19-03; Olympio, 14 (544-43-14).

TRANCHES DE VIE, film français de Prançois Laterrier: Gaument Halies, 1st (297-49-70); Richaliou, 2st (233-56-70); Barhitz, 2st (742-60-33); Quintetta, 5st (633-79-38); Paramotast Odéon, 6st (325-59-83); George-V, 8st (562-41-46); Le Paris, 8st (359-53-99); Saint-Lazare Pasquier, 8st (387-35-43); Lamière, 9st (246-49-07); Manzéville, 9st (770-72-86); Bestille, 11st (700-21-65); Marious, 12st (343-04-67); Pauvotto, 13st (331-56-36); Paramount Galario, 13st (539-52-43); Montparassec Puthé, 14st (320-12-06); Paramount Ordéans, 14st (540-59); Gamount Maillot, 17st (758-24-24); Paramount Maillot, 17st (758-24-24); Gambetta, 20st (636-10-96).

HERMAT, film allemand de Régar

HERMAT, film allemend de Edgar Roitz, v.o. : Chuny Palece, 5- (354-

Les

*FAVORIS* 

DE LA

ÉLYSÉES LINCOUN - 14 JUILLET BEAUGRENELLE - 14 JUILLET BASTILLE

STUDIO ALPHA - 7 PARNASSIENS - CINÉ BEAUBOURG

LES FILMS NOUVEAUX

guerits, de C.-T. Dreyer; 17 h : Aspects de cinéms, japonais ; Dut dames qui vent au lois, de Shobel imamers; 19 h : Cinéma al-lemend des sanéms 20 : L'étaile qui rit, de W. Schroster (v.o., s.l.f.). SAMEDI 9 FÉVRIER

SAMEDI 9 FÉVRIER

15 h; Classiques du cinéma escodiel : la Sorcellerie à travers les âges, de B. Christenen; 17 h; Aspects du cinéma japoasin : En seivent cus soldats qui ne sost pas revonus, de S. Imanuara ; 19 h : Horrer Vacui (je Peur du vide), (cinéma allemand des années 80) ; 21 h : Cinéma des années 80 : Sans crier gare en 9 épisodes : les Voisins (Opperman) ; Enserices (Ostans) ; Os racoute (M. Ebert) ; h Paix (B. Kasper) ; Neuvelle patrie (B. Jahn) ; Encore des douches (A. Welz Retumel) ; l'Angeisse (C. Schilinski), etc.

DIMANCHE 10 FÉVRIER 15 h : Cinstiques du cinéma mondial : le Valmeau tragique de Victor Sjenrom; 17 h : Aspects du cinéma japonais : José Torres, de H. Teshigahura (v.o., a.t.e.); 19 h : Cinéma allemand dos années 80 : Mé-noire de Bruno Ganz et Otto Sender; 21 h : Eisenhaus, de T. Dorst.

LUNDI 11 FEVRIER 15 h : Classiques du cinéma mondisi : la Légendo de Costa Berling, de M. Stiller ; 17 h : la Jennosse, de Kon Ichikawa (As-pecta du cinéma japonala) ; 19 h : Cinéma allemand des années 30 : Avoc un intérêt obstiné pour l'argant, de H. Reidemoister, H. Kalback, H. Korig.

Les exclusivités

ALSINOY EL CONDOR (Nicaragoa, v.o.), Denfort, 14 (321-41-01).

AMADEUS (A., v.o.): Vendôme, 2 (742-97-52); UGC-Odéoe, 6 (225-10-30); Gaumont Champs-Elysée, 3 (359-04-67); Escarial, 13 (707-28-04); Gaumont Convention, 15 (828-42-27); Calypso, 17 (380-30-11). - V. I. Rox, 2 (236-83-93); Impérial, 2 (742-72-52); Montpersos, 14 (327-52-37).

LES AMANTS TERRIBLES (Pr.):
7 Art Bembourg, 4º (278-34-15); Olympic Luxembourg, 6º (633-97-77); Parassions, 14º (335-21-21). L'AMOUR A MORT (Fr.) : Quintette, 5 (633-79-38).

(633-79-38).

ANOTHER COUNTRY (Histoire d'une trahison) (Brit., v.o.): Gaumont Halles, 1" (297-49-70); Saint-Germain Studio, 5" (633-63-20); Olympic Luxembourg, 6" (633-97-77); Elysées Lincoin, 8" (359-19-08); Bienventle Montparnasse, 15" (544-25-02). — V.F.: Impérial, 2" (742-72-52). A NOUS LES GARÇONS (Fr.) : Riobo-licu, 2 (233-56-70); Colisée, 8 (359-29-46); Montparaasse Pathé, 14 (320-12-06).

ATTENTION LPS DECATS (IL., v.L.): Normandie, & (\$63-16-16); Paris Ciné, 10 (770-21-71). 10 (7/0-21-11).

:L'AURE ROUGE (A., v.o.) : Paramount
City, 9 (562-45-76); V.f. : Paramount
Opéra, 9, (742-56-31).

AU-DESSOUS DU VOLCAN (A., v.e.) :

Espaco Gatté 14 (327-95-94).

BOY MEETS GIRL (F.) Saint-André-des-Arts, 6 (326-80-25)

André-iles-Arts, 6º (326-80-25)
BROADWAY DANNY ROSE (A., v.o.);
Cincole Saint-Germain, 6º (633-10-82),
CA N'ARRIVE QU'A MOM (Fr.); Forum
Orient Express, 1º (233-42-36); Richeliou, 2º (233-56-70); Cluny Palace
(100x., join., von.), 5º (354-07-76); Marigana, 8º (359-92-82); Français, 9º (77033-88); Nation, 12º (343-04-67); UGCGaro de Lyon, 12º (343-01-59);
Faivetté, 13º (331-56-86); Mistrat, 14º
(339-52-43); Montparanso-Pathé, 14º
(320-12-06); Gaumont-Convention, 15º (828-42-27); Murat, 16 (651-99-75); Pathé Wopler, 18 (522-46-01); Socré-tan, 19 (241-77-99).

CARMOIN (Esp., v.o.) : Botte à films, 17-

(622-44-21).

CARMEN (Franco-ft.): Publicis Matiguon, 8 (359-31-97).

LA COMPAGNIE DES LOUPS (Ang., v.o.): Gaumont Halles, 1\* (297-49-70); Hausfeulle, 6\* (633-79-38); Celisée, 8\* (359-29-46); Publicis Champs-Elysées, 8\* (720-76-23); 14-jmillet Beaugrenolic, 12\* (575-79-79). — V.f.: Boritz, 2\* (742-60-33); Richelion, 2\* (223-56-70); Pauvette, 13\* (327-84-50); Miramar, 14\* (320-89-52); Gaumont-Convention, 15\* (828-42-27); Publi-Clichy, 18\* (522-46-01); Gaumont-Gambetta, 20\* (636-10-96).

LA CORDE RAIDE (A., v.o.) (\*\*): UGG-

Gaumont-Gambetta, 20° (636-10-96).

LA CORDE RAIDE (A., v.a.) (\*): UGC-Odéon. 6° (225-10-30); Colisée, 8° (359-25-46); UGC-Normandie, 8° (563-16-16). - V.f.: Richelleu, 2° (233-56-70); UGC-Ganbelins, 13° (336-22-44); Miramar, 14° (320-89-52); UGC-Convention, 15° (564-93-40).

COTTON CLUB (A., v.o.): Gaumont-Halles, 1° (297-49-70); Saint-Germain Huchetta, 5° (633-79-38); Ambassade, 8° (359-19-08); Escurial, 13° (707-28-04); Parnassions, 14° (320-30-19); 14-Jeillet

A PARTIR DU VENDREDI 8 CLUNY PALACE (V.O.) 2 SALLES PRIX DE LA CRITIQUE INTERNATIONALE - FESTIVAL DE VENISE 1984

En V.O. : CINÉ BEAUBOURG HALLES — SAINT-ANDRÉ-DES-ARTS — PAGODE — ÉLYSÉES LINCOLN UGC OPÉRA — ACTION LA FAYETTE — PARNASSIENS — OLYMPIC ENTREPOT

UN FILM DE EDGAR REITZ

'LE MEILLEUR FILM DE L'ANNEE AUX U.S.A." Association aprecioaine de la critique CAMÉRA D'OR CANNES 1984 UN FILM DE JIM JARMUSCH PRIME PAR LA FONDATION APPLE POUR LE CINÉMA Beingrenaile, 15° (575-79-79), ~ V.f.; Berlitz, 2° (742-60-33); Montparnes, 14° (327-52-37); Gaumont-Convention, 15° (828-42-27); Path4-Clichy, 18° (522-

LE DÉFI DU TECRE (A., vf.) : Gafté Boulevard, 2\* (233-67-06) ; Gafté Roche-chouart, 9\* (878-81-77). DESPERATE LIVING (A., v.o.): Action Christine, 6 (329-11-30).

DEVA (Fr.) : Rivoli Beaubourg, 4 (272-63-321. DON GIOVANNI (IL, v.o.) : Studio de la

DON GIOVANNI (It., v.o.): Studio de la Harpe, \$\(^{6}\) (634-25-52).

EL NORTE (A., v.o.): UGC-Opéra, 2\* (574-93-50): Ciné Bambourg, 3\* (271-52-36); UGC-Odéon, 6\* (225-10-30); UGC-Rotonde, 6\* (575-94-94); UGC-Champs-Élysées, 8\* (562-20-40); UGC-Gobelins, 13\* (335-23-44); Convention Saint-Charles, 15\* (579-33-00). — V.f.: UGC-Boulevard, 9\* (574-95-40).

EMMANUELLE IV (Fr.): Arcades, 2\* (233-54-58); George-V, 8\* (562-41-46).

LTTÉ PROCHAIN (Fr.): Paramount-Odéon, 6\* (325-59-83); Paramount-Ogéra, 9\* (742-56-31); Paramount-Montparnasse, 14\* (335-30-40); Convention Saint-Charles, 15\* (579-33-00).

GLAMOUR (Fr.): UGC Biarritz, 8\*

GLAMOUR (Fr.) : UGC Biarritz, 8-GLAMOUR (Fr.): UGC Bierritz, 8
(562-20-40).
GREMLINS (A., v.o.): Clumy-Palace
(mex., peu., ven ). 5 (354-07-76); UGCErmitage, 9 (563-16-16). — v.f.: UGCMontparnense, 6 (574-94-94);
Paramount-Opéra, 9 (742-56-31);
UGC-Gobelins, 13 (336-23-44).
GRENSTOKE, LA LÉGENDE DE TARZAN SEIGNEUR DES SINGES
(Ang., v.o.): George-V. 8 (562-41-46);

(Ang., v.o.) : George-V, 8\* (562-41-46); V.f. : Caper, 2\* (508-11-69).

L'HISTOIRE SANS FIN. (AIL, v.o.) : UGC Marbeuf, & (561-94-951. HORROR KID (A., v.o.): Paramonst-City, 8\* (562-45-76). — V.f.: Paramount-Marivant, 2\* (296-80-40); Paramount-Montparnase, 14\* (335-30-40).

IL ÉTAIT UNE FOIS EN AMÉRIQUE (A., v.o.) : Cinoches Saim-Germain, 6-(633-10-82). INDIANA JONES ET LE TEMPLE MAUDIT (A., v.o.) : Marbenf, 8 (561-94-95). ~ V.f. : Capri, 2 (508-11-69).

94-95), ~ V.I.: Capr., ?\* (SIR-11-69).

JE VOUS SALUE MARIE (Pr.) .:
Gaument-Halles, 1\*(297-49-70); UGC
Opéra, ?\* (574-93-50); Logos-I, 5\* (35442-34); Studio de la Harpe, 5\* (63425-52); 14-Juillet Parrasse, 6\* (32658-00); Pagode, 7\* (705-12-15); Colinée,
8\* (359-29-46); 14-Juillet Bastille, 11\*
(357-90-81); Olympio-Marilyn, 14\*
(544-43-14); Montparnos, 14\* (32752-37). KAOS, CONTES SICILIENS (IL, v.o.)

LAUS, CUNTERS SICILIENS (IL., V.O.);
Forum, 1" (297-53-74); 14-Jnillet
Racine, 6" (326-19-68); 14-Jnillet Parnuste, 6" (326-58-00); Marignan, 8"
(359-92-82); 14-Jnillet Bastille, 11"
(589-68-42); 14-Jnillet Bastilacques, 14"
(589-68-42); 14-Jnillet Beaugrenelle, 15"
(573-79-79). ... V.f.; Impérial, 2" (74272-57) 72-52).

(297-53-74); Olympic Saint-Germain, 6 (297-53-74); Olympic Saint-Germain, 6 (222-87-23); 14-inillet Parnasse, 6 (326-58-00); George-V, 8 (562-41-46); 14-inillet Bastille, 11 (357-90-81); 14-inillet Beaugreneile, 15 (575-79-79).

MARCHE A L'OMBRE (Fr.) : Paramoust Marivaux, 2 (296-80-40); Goorgev, 2 (562-41-46); Bergéra, 9 (770-77-58); Montperson, 14 (327-52-37).

MARIA'S LOVERS (A., v.o.): UGC Optra, 2 (274-93-50); Chary Ecolos, 5-(354-20-12); UGC Rotonde, 6- (574-94-94); UGC Biarrizz, 2- (562-20-40). MEURTRE DANS UN JARDIN

ANGLAIS (Brit., v.o.): Epéc de Bois, 5-(337-57-47); Saint-Ambroise (H.sp.), 11- (700-89-16). 1984 (A., v.o.) : Epôc de Bois, 5 (337-

LE MOMENT DE VERITE (A., v.f.) : LE MOMENT DE VÉRITÉ (A., v.f.):
Opéra Night, 2º (226-62-56).

LES NANAS (Fr.), Cané Beambourg, 3º (271-52-36): Quintette, 5º (633-79-18):
George-V. 8º (562-41-46): Marignan, 8º (359-92-82): Saint-Lazare Pasquier, 8º (387-35-43): Français, 9º (770-348): Mazéville, 9º (770-72-86); Athéra, 12º (343-00-65): Nation, 12º (343-01-67): UGC Gare de Lyon, 12º (343-01-67): Fanvette, 13º (331-60-74): Garamost Sud, 14º (327-84-50): Benvembe Montpartasse, 15º (544-25-02): Garamost Canvention, 15º (828-42-27): Mayfair, 16º (527-27-06): Pathé Clicky, 18º (522-46-01).

NI AVEC TOI NI SANS TOI (Fr.), UGC Montparnase, 6 (574-94-94); Biarritz, 8 (562-20-40).

LES NUITS DE LA PLEINE LUNE (Fr.) : Quictette, 5 (633-79-38) ; Raflet Balzac, 8 (561-10-60). Balzac, 8 (561-10-60).

LES ORGIES DE CALEGULA (It.)
(\*\*); V.O.: Erminge, 8 (563-16-16);
V.F.: Paramount Opera, 9 (742-56-31);
Paramount Galaxie, 19 (560-18-03);
Paramount Montparasse, 14 (335-30-40);
Paramount Montparasse, 18-(566-34-25).

PALACE (Fr.): Rex. 2 (236-83-93); Paramount Odéon, 6 (325-59-83); Paramount Cry, 9 (562-45-76); Paramount Opera, 9 (742-56-31); Para-

mount Montparnance, 14º (335-30-40); Convention Saint-Charles, 15º (579-33-00); Paramount Maillot, 17º (758-24-24).

LE PAPE DE GREENWICH VILLAGE (A., v.o.): L'GC Marbeuf, 8" (561-94-95). PARIS, TEXAS (A., v.o.): UGC Opéra, 2\* (574-93-50): Panthéon, 5\* (354-15-04); Saint-André-des-Arts, 6\* (326-

48-18) ; UGC Biarritz, 8- (562-20-40). PAROLES ET MUSIQUE (Fr.): Riche-lien, 2 (233-56-70); UGC Odéon, 6-(225-10-30); Ambassade, 8 (359-19-08); Miramar, 14 (320-89-52). LE PAYS OU RÉVENT LES FOURMIS

VERTES (All., v.o.) : Contrescurpe, 5 (325-78-37). PHILADELPHIA EXPERIMENT (A., v.s.): Forum Orient-Express (233-42-26): George-V. 9 (562-41-46): Parassiens, 14 (335-21-21). – V.f.: Lumière, 9 (247-49-07).

PRÉNOM CARMEN (Fr.) : Grand Pavois (H. sp.), 15\* (554-46-85).

PROFESSION MAGLIARI (L. v.a.) : Reflet Quartier, 5 (326-84-65). QUILOMBO (Brésilien, v.o.) : Denfert, 14 (321-41-01).

RAZORBACK (\*) (A., v.e.): Forum Orient-Express, 1" (233-42-26); Rex, 2-(236-83-93); UGC Danton, 6" (225-10-30); UGC Normandie, 8" (563-16-16); v.f.: UGC Monparnesse, 6-(574-94-94); UGC Boulevards, 9" (574-95-40): UGC Gare de Lyon, 12" (343-01-59); UGC Gobelins, 13" (336-23-44); Mistral, 14" (539-52-43); UGC Convention, 15" (574-93-40); Images, 18" (522-47-94); Secrétan, 19" (241-77-99). 77-<del>99</del>).

77-99).
LES RIPOUX (Fr.): UGC Opera, 2(574-93-50); UGC Danton, 6- (22510-30): UGC Biarritz, 8- (562-20-40);
Paramount Montparnasse, 14- (33530-40); Paramount Montmartre, 18-

Marignan concorde pathe • George y • Français pathe • Maxeville QUINTETTE PATHE - MONTPARNASSE PATHE - CLICHY PATHE FORUM ARC-EN-CIEL • FAUVETTE • 14 JUILLET BEAUGRENELLE • GRAND PAVOIS



VERSION FRANÇAISE RACONTÉE PAR Shoulde 82 Gal chearthe

DOROTHEE

PARTY 2 - VERSAILLES Roxone - ST GERMANI CZL - 9 DEFENSE-4 TEMPS ORSAY IIKs 2 - ARGENTEIIL Alpha + THIAIS Belle Epine Puthe - SARTROUVILLE A.B.C.

70 mm V.O. Dolby : MARIGNAN PATHÉ — KINOPANORAMA — V.O. Dolby : PUBLICIS CHAMPS-ÉLYSÉES YUMIN V.U. DOIDY; MARKHARI PATTE — PARTYANDAMA — V.U. SOUTH TUBLICS CHARMENT LISES PARMASSIENS — GAURIONT HALLES — PUBLICIS SAINT-GERMAIN — HAUTEFEUILLE V.F. Doiby; GRAND REX — GRAND BERLITZ — GRAND BRETAGNE (6cran géant) SAINT-LAZARE PASQUIER — NATION — WEPLER — BASTILLE — FALIVETTE — UGC GARE-DE-LYON 3 SECRÉTAN — PARAMOUNT MAILLOT — V.F. : ATHÉNA — GAMBETTA — VICTORI-HUGO F CONVENTION — GAURIONT SUD — PARAMOUNT GALAXIE — V.F. Doiby; Gauriont Duest BOI NT CONVENTION — GAUMONT SUD — PARAMOUNT GALAXIE — V.F. Doby; Gaumont Cubat BOUL

A Temps LA DÉFENSE — Français ENGHIEN — ARGENTEUIL — Carrefour PANTEN

Pathé BELLE-ÉPINE — Pathé CHAMPIGNY — C2L SAINT-GERMAIN — Gaumont ÉVRY

V.F.; Tricycle ASNIÈRES — Artel VILLENEUVE — Parimor AULINAY — Flanades SARCELLES

Buxy BOUSSY — Méliès MONTREUIL — Le Perray SAINTE-GENEVIÈVE — Cyrano VERSAILLES — VELIZY

Ulis ORSAY — Club COLONIBES — Calypso VIRY-CHATILLON — Rex POISSY — CERGY-PONTOISE

Artel RUEL — Artel MARNE-LA-VALLEE — Artel NOGENT — Artel ROSNY — Conti L'ISLE-ADAM

Un monde au-delà de vos rêves. Un film au-delà de votre imagination. FILM ÐΕ DAVID DINO DE LAURENTIIS ....
DAVID LYNCH .... FRANK HERBERT .... ANTONY GIBBS " TUL KIT WEST SUPEL BARRY NOLÂN DAVID LYNCH .... TOTO " L'AURENT MITTLOCK . MET CARLO RAMBALDI .... TOTO " L'AURENT DE BOB RINGWOOD ... ANTHONY MASTERS . TU FREDDIE FRANCIS "TUL JOSE LOPEZ RODERO L'AURENTIES " DAVID LYNCH .....



### CINEMA

LES SAINTS INNOCENTS (Esp., v.o.); LE TÉLÉPHONE SONNE TOUJOURS
Forum Orient-Express, 1" (233-42-26); DEUX POIS (Fr.): Rorum OrientColympic Lamenbourg, 6 (633-97-77);
Parassisses, 14 (320-30-19); Olympic
Entropôt, 14 (544-43-14).

6 (225-10-30); George-V; 4 (562-41-46); Marignan, 4 (359-92-82);

SAUVAGE ET EEAU (Fr.): Paramount Marivasus, 2 (296-80-40); Paramount Odéon, 6 (325-59-83); Monto-Carlo, 2 (225-09-83). IA 7 CIBLE (Fr.): Brotagne, 6 (222-57-97); Ambassade, 3 (359-19-08); Français, 9 (770-33-88).

SOS FANTOMES (A. v.o.): Marbouf, 9 (561-94-95): v.f.: Paramount Opera, 9 (742-56-31): Paramount Montparamase,

14 (33-30-40).
SEURS DE SCÈNE (Chinois, v.o.:
Action Christine, 6 (329-11-30).
STAR WAR, LA SAGA (A., v.o.), LA
GUERRE DES ÉTOILES, L'EMPIRE
CONTRE-ATTAQUE, LE RETOUR
DU JEDI : Escarial, 13 (707-22-04);
Espace Gaté, 14 (327-95-94).

Ennace Galté, 14" (327-95-94).

STRANGUR THAN PARADESE (A., v.o.): UGC Opéra, 2" (574-93-50); Ciné Beaubourg, 3" (271-52-36); Saint-André-des-Arts, 6" (326-48-18); Pagoda, 7" (705-12-15); Elysées Lincoln, 8" (359-36-14); Action La Fayette, 9" (329-79-89); Parmasions, 14" (335-21-21); Olympic Entrepôt, 14" (544-43-14).

43-14).
FLEMENT OF CRIME (Danois, v.o.):
Forum, 1= (297-53-74); Hautofeuille, 6=
(633-79-38); Action La Fayetta, 9=
(329-79-89); Olympic, 14= (54443-14); Parnamiens, 14= (320-30-19);
v.f.: Lumière, 9= (246-49-07).

FLORA DANKA

L'ÉPI D'OR

VISHNOU

CHEZ DIEP

5, rue J.-J. Rousseau, 1",

nele rue Voluey et rue De

RELAIS BELLMAN

37, rue François-I", 8

22, rue de Ponthien, 8

25, rue Le Poletier, 9°

3, rue du 8-Mai-1945

inc a symm, lo

DOUCET EST

LE LOUIS XIV

EL PICADOR

80, bd des Betignolles, 17

**RIVE GAUCHE** 

**LEMAHARAJAH** 

15, rue J.-Chaplein, 6

AISSA FILS 5, rue Sainte-Beuve, 64

CHEZ FRANÇOISE

TAN DINH 63, rue de Vernouil, 7

8, bd St-Denis, 10

AUR DE RIQUEWIHR 770-62-39 2, rue du Fbg Montmartre, 9 Tal jes

AU PETIT RICHE 770-68-68, 770-86-50

PALAIS DU TROCADÉRO 727-05-02

L'OREE DU BOIS T.L.J. - 747-92-50

AUMENGE DES DEUX SEGNES F. clim. 46, rec Galende, 5 325-46-56/00-46

LE TELÉPHONE SONNE TOUJOURS
DEUX POSS (Fr.): Rerum OrientExpress, 1= (233-42-26); UGC Danton,
6= (225-10-30); George-V.; 8= (56241-46); Marignan, 8= (359-92-82);
Français, 9= (770-33-83); Mandville, 9=
(770-72-86); Montparasse Pathé, 14=
(320-12-06); UGC Convention, 15=
(574-93-40); Images, 18= (322-47-94);
Tourelies, 20= (364-51-98).

Tourelies, 20° (364-51-98).

TRAIN D'ENFER (Fr.): Res., 2° (236-83-93); Ciné. Beanbourg, 3° (271-52-36); UGC Biarritz, 3° (562-20-40); UGC Boulevards, 9° (574-95-40); UGC Gobelins, 13° (336-23-44); Mistral, 14° (539-52-43); Montparanese Pathé, 14° (320-12-06); Images, 18° (522-47-94).

LA ULTIMA CENA (Cub.): Républic Cinéma, 11° (805-51-33).

UN DIMANCHE A LA CAMPAGNE (Fr.): Lacernaire, 6° (544-57-34).

UN ÉTÉ D'ENFER (Fr.) (°): Gafté Boulevards, 9° (233-67-06); Paris Ciné, 10° (770-21-71).

UN FILM (Fr.): Saint-André-des-Arts, 6°

UN FILM (Fr.) : Saint-André-des-Arts, 6

URGENCE (Fr.): Forum Orient-Express, 1= (233-42-26); Paramount Mariyanx, 2= (296-80-40)

2 (296-80-40)
(A VENGEANCE DU SERPENT A
PLUMES (Fr.): Ambassade, 8 (33919-08); Saint-Michel, 5 (326-79-17);
Paramount Odéon, 6 (325-59-83);
George-V, 8 (562-41-46); Paramount
Mercury, 8 (562-75-90); Maxfeille, 9 (770-72-86); Paramount Opéra, 9 (74256-31); Bastille, 11 (307-54-40); Fan-

· Ambience musicale u Orchestre - P.M.R. : peix moyen de ropes - J., H. : ouvert junga'l... houves

DINERS AVANT SPECTACLE

DINERS

236-38-12.

F. dim.

297-56-12

723-54-42

F. dim.

208-56-56

206-40-62 Tons les jours

387-28-87 P. bundi, mardi

325-12-84 F. hundi

705-49-03 soir et landi

F. dimenche 544-04-84

ALSACE A PARIS 326436

pl. St-André-dos-Arts, 6. Salons, HOUCROUTES, Grillades, POISSONS,

LA TOUR D'ARGENT

6, place de la Bastille, 344-32-19
Cadre člég. et confort. - Tous les jours de 12 h à 1 h 15 mat. Grill., poissons
BANC D'HUITRES.

tion d'EUTIRES et COQUILLAGES.

F. dim., handi 548-07-22

F. sam, dim.

256-23-96 F, sam, midi.

19 h à 22 h. Vac agréchie sur le jurdin. SPÉCIALITÉS DANOISES ET SCANDINAVES. Hors-d'unerse disson. FESTIVAL DE SALIMON. CANARD. MIGROON DE RENNE.

Le vrai bistrot parisien qui sest ses plets régionanz jusqu'à l à du matin : jambunnessa génet à la lycennise, charcuterie tourangelle, laporenz à l'augovine, PMR : 120 F.

GASTRONOMIE INDIENNE. La cuisiac des Maharadiahs à Paris dans un décor

authenique. AGRÉE par le MINISTÈRE DU TOURISME INDIEN, P.M.E. 120 F. Salle pour réception, cockteil, mariage. Formé dimanche et landi midi.

Junge'h 22 h 30. Cadre diégrat et confertable. Selle climatisée. Cuinice feroçaise tradicionnelle. Les RAVIOLES DU ROYANS, Sele aux conspettes, FILET A L'ESTRAGON, Gâteau du jour,

Déjenners, diners, soupers. De 12 h à 2 h du manin, SPÉCIALITÉS ALSACIENNES. Vins d'Almoe, Sa CARTE DES DESSERTS. Sel. de 20 à 40 conv. BANC D'HUITRES,

Son écomunt mans à 185 F service compris. Vins de Loire. Décer 1830, Salons de 6 à 50 personnes. Déjeuners, dinors, soupers de 19 à 30 à 0 h 15, Parking Drouet.

Déjenners, Disces, SOUPERS APRÈS MINUIT, Huftres, Fruits de mer, Crustacés, Rôtinseria, Gibiers, Salone, Punking privé annet par valenter. OUVERT LE DIMANCHE.

Déj. nouv. Sommle 130 F+son. Buffet géant, hom-d'enveu et demerts à discrét., 10 plats du jour un choix. Curton. Fruits de mer, Gibiers. Jen., ven., seni., DINER DANSANT. Orch. Jean Sala. Salon pour aéminaires, banquets, réceptions de 10 à 800 personnes. Park.

Vicillo cuisine française. Diverses spécialités. Carte, cuviron 130 F. Fermé vendredi soir et samodi. Ouvert dimanche. DINERS AUX CHANDELLES.

DG, diner J. 22 h 30. SPEC. ESPAGNOLES et FRANÇAISES : zazzacia, pumbes bacalao, calameres tinta F.M.R. : 130 F Formulo 1 75 F a.a.c. avec apecialiste

MENU 170 F (vis, café, s.c.) an édjeuser; le pignon equel (XIV s.) de l'ancienne cimpelle Sto-Blaise, les celliers en voltes d'arêtes (XIII s.). Salons 15 à 100 pers. Park. Lagrange

1. 23 h 30. CARREFOUR MONTPARNASSE/RASPAIL/BRÉA, venez dégenter les spécialités de TANDOOR. Egal. 72, bd St-Genmain, 354-26-07. F. braft. Spéc. BIRIANL

J. 0 h 15, dans un cadre typique. Caisine marocaine de FES. PASTILLA, COUSCOUS-BEURRE, TAGINES, Pâtissenies Maison. Réservation à partir de 17 h.

C'est votre fête, asjourc'hui, Madame, ou vous, Monsiour? Valable toute l'armée, FRANÇOISE vous offire gracieusement, pour commencer votre repas, son foie gras frais MAISON. Meus à 95 F a.n.c. Parking privé assuré face au s' 2, rue Faber.

Restaurant vistnamica. PRIX MARCO POLO 1979. 600 grands crus, dont 160 Pomerel. Service assuré jusqu'à 23 h 15. Parking : Bao-Montalembert.

CHARLET, «RIM DES COQUILLAGES»

12, place Clichy (face Wepler) Accaell j. 2 h da matin - 874-49-64. Goûtez l'air du large toute l'année. BOUILABAINES - VIVER D'EAU DE MER

DESSIRIER 14-27-42-14

LE SPECIALISTE DE L'HUITRE POISSONS, SPÉCIALITÉS, GRILLADES.

nic chinoise raffinée et traditionnelle, dans un décor featré. Caisine faite per

1. 24 h. Ambiance sympathique, Brancoic, moras 52,90 et 83 F a.c. et exte. Rest gustronomique au 1°. Spéc.: POISSONS, choscroete, FOIE GRAS frais muistos.

Norvelles spécialisés thatlauchines, dans le quartier des Champs-Blysées, Gast

ne. P.M.R. : 90 F.

vetta, 13° (331-60-74); Paramount Galaxie, 13° (380-18-03); Paramount Mostparnesse, 14° (335-30-40); Para-mount Orléans, 14° (540-48-91); Param-siens, 14° (335-21-21); Convention Saint-Charles, 15° (579-33-00); Passy, 16° (288-62-34); Paramount Montmartre, (758-24-24); Paramount Montmartre, (758-24-24); Paramount Montanarire, 13 (606-34-25); Pathé Clichy, 13 (522-

### Les grandes reprises.

CCIDENT (A., v.o.) : Champo, 5 (354-

ALL THAT JAZZ (A. v.a.): Châtelet. Victoria (H.sp), 1" (508-94-14); LA CORDE (A., v.o.) : Epéc de Bos, 5 (337-57-47). LES DAMNÉS (IL v. o.) (\*) Donfert 14\*, ALEN (A. v. c.) (\*) Saint-Lembert, 15 (532-91-68). (v.L.) Arcades 2, (233-54-58). DÉLIVRANCE (A., v.o.) (\*) : Lecer-mire, 6' (544-57-34). L'ANNÉE DERNIÈRE A MARIENBAD

(Fr.) : Templiers, 3 (272-94-56) ; Epéc de Bois, 5 (337-57-47). ARTHUR RUMINSTEIN, L'AMOUR DE LA VIE (A., v.o.) : Reflet Quarties Latin, 5 (126-14-65).

L'AVENTURE DE Mª MUIR (A., v.o.) : Action Christine bis, 6 (329-11-30). BARREROUSSE (Jap., v.o.): Saint-Lambert, 15 (532-91-68). BARRY LYNDON (Angl., v.o.): Grand Pavois, 15 (554-46-85). Pavois, 15<sup>4</sup> (554-46-85). BEAT STREET (A., vo.): Cinéma Pré-sont, 19<sup>4</sup> (203-02-55).

RIVE DROITE

(700-49-10).
DEESOU GUZALA (Sov. v.o.) Chiltelet:
Victoria 1\*, (508-94-14) Saint-Lambert
15\*, (532-91-68) Rialto 19\* (607-47-61). LES ENFANTS DU PARADES (PL) : Ranelagh, 16 (288-64-44).

ELSA POPPIN (A. v.a.) : Reflet Médicis 5 (633-25-97). Reflet Balzac 8, (561-10-60).

L'ÉTOFFE DES HÉBOS (A. v. f.) : Paris Loisirs Bowling 19-, (606-64-98). EXCALIBUR (A., v.f.) : Opira Night, 2-(296-62-56). LA FLUTE ENCHANTER (Setd. v.o.): Reliet Quartier Latin 54, 326-84-65).

pliers, 3\* (272-94-56). CLEOPATRE (A. v.o.) Périche des Arts 15\*, (527-77-55).

COUP DE CŒUR (A., v.o.) : Renelega,

LA DIAGONALE DU POU (Ez-E., v.o.) : Latina, 4 (278-47-46) ; Raffet Balzac, 2 (561-10-60).

LE DERNIER TANGO A PARES (R., v.o.): Saint-Ambroise (H. sp.), 11s (700-89-16).

LES HOMMES PRÉFERENT LES BLONDES (A., v.o.) : Péniche des arts 16 (527-77-55). INDIA SONG (Pr.): Épis de Bois > (337-57-47). Saint-Ambroise 11º (700-89-16).

L'IMPORTANT C'EST D'AIMER (Pr.) (\*\*) Bote à films (Hsp) 17 (622-44-21). PUDESCRÉTIONS (A., v.A.) : Chempo 5º

(354-51-60). JESUS DE NAZARETH (k.) : Genni nis, 15 (554-46-85). JONATHAN LIVENCETON LE GOÉ-LAND (A. v.o.), Cinoches, 6 (633-10-82); Marbonf, 8 (561-94-95).

LOULOU (AlL, v.o.) : Logos II, 5 (354-MA FEMME EST UNE SORCIÈRE (A. V.o.) : Action Booles, 5 (325-72-07).. MERLIN L'ENCHANTEUR (A., v.f.) : Napoléon, 17 (267-63-42).

MIDNIGHT EXPRESS (A, V.L) (\*\*): Capri, 2º (508-11-69). MONTEREY POP (A., v.o.): Plainte des Arts, 15 (527-77-55). LA NUIT DES MORTS VIVANTS (A.

v.a.) (\*) Chary Ecoles 9: (354-20-12);
ORANGE MÉCANIQUE (A., v.a.) (\*\*);
Denfert, 14: (321-41-01); Bohe & films,
17: (522-44-21).
PAS DE PEINTEMPS POUR MARNIE
(A. v.a.); Action Christine bis, 6: (32311-30); Reflet Balzac, 9: (361-10-60).

PHANTOM OF THE PARADESE (A. v.o.) (\*), Châtolet Victoria, 1" (508-94-14).

RACING BULL (A., v.o.) Studio Ber-trand 7 (783-64-65). RASHOMON (Jap., v.o.) Saint-Lambert. 15 (532-91-68).

ROBEN DES BORS (A., v.l.): Rez. 2: (236-83-93); UGC Rotonde, 6: (574-23-44): Napoléos, 17: (267-63-42). RUE CASES: NDGRES (Pr.): Grand RUE CASES-NEGRES (FL): Grand Pavos, 15\* (554-56-85). LE SALON DE MUSEQUE (Ind., v.o.): Bonsparte 6\* (326-12-12). Saint-Ambroise 11\* (700-89-16). SUDDEN IMPACT: (LE RETOUR DE L

TISPECTEUR HARRY (A., v.c.):
Risks 19 (606-87-61).
Risks 19 (606-64-98).
TCHAO PANTIN (F.): Rivell Bembourg

4 (272-63-32). THE SERVANT (Ang., v.o.) : Champo 5 (354-51-60). UNE ÉTOILE EST NÉE (A, VA)

Calypso 17 (380-30-11). 9009 LIEUX SOUS LES MEES (A. v.o.) Action Rive Gauche 5 (329-4440): (v.f.) Rax 2 (236-83-93). UGC Optrs 2 (574-93-50). UGC Danton 6 (225-10-30). UGC Montparname 6 (574-94-94). UGC Emittage® (563-146-6). UGC Emittage® (563-146-6). (374-94-94). UGC Emittage® (363-16-16). UGC Boalevard 9 (574-95-40). UGC Gobelins 13 (336-23-44). Mistral 14 (539-52-43). UGC Convention 15 (574-93-40). Marx 16 (651-99-75). Napoléon 17 (267-63-42). Images 18 (522-47-94).

VICTOR VICTORIA (A., v.o.) Seint-Michel > (326-79-17). YOYO (Fr.) Denfert 14 (321-41-01).

Les festivals

Les festivals

COMÉDIES MUSICALES (v.o.),
Comos, 6° (544-28-80). Mor., ann.,
dim. 14 h: FAnto, le Violon et le Chien
Pate; met. 16 h. jen. 18 h. sam. 22 h. les
Trignnes montent an ciel; jen. 18 h. ven.
22 h. met. 16 h. jen. 20 h.: les Joyeux
Garpuns; met. 20 h. mm. 18 h. htm. 16 h.
mar. 22 h.: Voign Voign!; met. 22 h.
mar. 20 h. jen. 18 h. mar. 20 h.: le Printemps; jen. 16 h. ven. 20 h. dim. 22 h.
mar. 18 h.: les Mélodies du quartier de
Verisk; jen. 20 h., ven. 14 h. dim. 21 h.
mar. 17 h.: FAccordéon; jen. 21 h. ven.
15 h. dim. 18 h. mar. 14 h.: les Léonnares; ven. 18 h. jen. 14 h.: Jenz Band

J. COCTEAU, 7° Art Benubourg, 3° (27834-15). Dim. 13 h. 30 : le Seng d'un
poète; dim. 14 h. 30 : le Seng d'un
poète; dim. 14 h. 30 : le Seng d'un
poète; dim. 16 h.: les Pareuts terrihies.

M. DURAS, Denfert, 14 (321-41-01). Jos. 12 b : le Camion ; sam. 12 b : Auro-: la Steiner.

\*\*CHAPTIVE (Fr.): Denfert (R. sp., 14 (321-41-01).

\*\*ELLE CAPTIVE (A., v.a.).: Studio Gaisside, 5- (334-72-71); Espace Gathé, 14 (327-95-94).

\*\*ELANCIE COLOMBE ET VILAINS MERSEURS (A., v.a.).: Action Christine, 6- (323-11-30); MacMahon, 17- (350-24-61).

\*\*LE CHAT QUI VENAIT DE L'ESPACE (v.f.): Nispoléon, 17- (267-63-42).

\*\*LE CHOIX DE SOPHIE (A., v.a.): Tempians, 3- (272-94-56).

\*\*CLÉOPATRE (A. v.a.) Péniche des Arts (CLÉOPATRE (A. v.a.) Pén

GUITRY (v.o.), le latine, 4 (278-47-26). Mer., sem., mer : Tu m'es seuvé la vie; jeu, dim. : Donne-moi un yeux; ven., lun : TOA.

A. KIIROSAWA (vo.), Sains-Lambort, 15 (532-91-68) Mer. 18 h 30, ven. 17 h, mar. 16 h 15 : Demos Onzala; ven. 19 h 30, mar. 21 h : Rashonon; dim. 21 h, mar. 18 h 45 : h Forteresse caobie; sem. 18 h 30 : Burberouser; mer: 21 h, lun. 19 h : le Chêtoeu de l'araignée.

N. KINSKI (v.o.), Calypso, 17- (380-30-11). Mer., jeu., vez., sam. 17 h.: Hôtel New-Hampshire; dim., lea., mar. 17 h.: la Lune dans le caniveza; the 19 h 10: Tess; the 22 h 10: la Félina.

ROBBE-GRILLET / ROHMER /
ROUCH / RESNAIS: Les Mei en R en
Péssoi en PR., Républic-Cinéma, 11
(805-51-33), Mer., dim. 16 h., jez. 20 h.,
ven. 18 h.: Mariel; ven., dim. 20 h.: Gissements propressifs du plaisir; mar.
16 h.: Chrosique d'un été; lun. 16 h.: le Signe da lion; mor., sam. 20 h. jeu., dim.

18 h : la Collectionneuse; van. 16 h : la Carrière de Suzanne - la Boulangère de Moncosa : mer., sam. 18 h, loz. 20 h, dim. 22 h : la Garra de Claire; jeu. 16 h, len. 18 h : la Marquise d'O.

HOMMAGE & TRUFFAUT, Clab de Trone. 17 (3804205). Mer. dim.: les 400 Coups; jon., sum., mar. : Jules et Jim; ven., has. : Vivement dimanche; Studio Cajas, 9 (354489-22); mer., dim.: Jules et Jim; jon., sum., mar. : Tree sur le pieniste; ven., hus. : la Penn.

FESTIVAL INTERNATIONAL DE ESTIVAL INTERNATIONAL DE L'AVANT-GARDIE, Sindio 43, 9° (770-63-40). Mar. 18 h : Aspects de l'avant-garde française : la Glace à trois faces - Dieque 927; 20 h 30 : Soirée d'ouver-tree : Lettre h Preddy Banche - Un Hambet de moins; 22 h 30 : Sélection Prance. 1980/1984 : les Etoiles du soiell - le Déjeuser du matin - 121 : Secondes de ragarde - Bis - Entre-lignes - la Promonde désocientée; jou. 18 h : Aspect de l'avant-garde française - Mémilmentant l'avant-gardo française - Mésilmentant -Rien que les heures; 19 h ; Sélection étrangère, sélection do films expérimen-tanx hongrais ; lépanères - Eset - Gravitatanx hoagros; Idonatras - Eset - Gravetacio - Zenon - Belyegfilm; 21 h; Alommasolatot; 22 h 30 ; Sélection France
1980/1984 : Une minute vingt-menf de
peinture - A propos de la Grèce; ven,
18 h; Aspacta de l'avant-garde française
- Entracte - Anemic chafena - Un chien
andatou - la Parle; 20 h; Sélection étranandion - la Perle; 20 h : Sélection étrangère : Bienvenne en métropotamie - Touki Bouki on le voyage de l'hyène; 22 h : Sélection France 1980/1984 : Poppet - Chutes, désert, syn - Selve un poutrait de Parvanch; Norat, Sam. 14 h : Aspects de l'avant-garde française : Tranté de bave et d'étendié; 17 h : Ballet mécanque - le Cri nu - Voyage juagu'a l'anbe - Violations - l'Amour réinventé - Mohiles - Chevelure : It à 30 : Sélection étrangère : Trate tropso: 20 h : Noss -Strangère: Triste tropso; 20 h : Noss -An début - les Saisons; 22 h : Sélection France 1980/1984 : les Papiens points. les Embarras du monde - les Chutes d'une vic. Dim. 14 h : Aspects de l'avant-Tune vic. Dan. 14 h : Aspects us ; avam-garde française - le Vampiro - Pacific 231 - Un chant d'amour - la Chevelure : 16 h : Alfes et venues - Pond and Waterfall -You the Better - Systems - Rue des Tein-taciers; - 18 h : Sélection étrangère -Camera - Fa(h)r (Weit) - Couples regards positions; 20 h : Cent minutes de tension berlinoise - Fragments vidéo - Die

Weinderhollerinen - Cat up - Craex Apart
- Der Tind Film - Des Diest; 22 h.: Schooling française 1980/1984: Fragments de
Fange - Confessions d'un cinéaste In/Sids/Out - I A. VI - Filming Mayheidge - France; hm. 18 h.: Aspects de
Favant-garde française : Octobre à
Madrid; 20 h.: le Poison-line asson-Pavant-garde françalise : Octobre à Madrid ; 20 h : le Poisson-iune asson-mons les peavers - Pieste Mohiner - Film : Après coutre Aflas - la Mise h ns. ch. extè - Ettes vous inslade ? - l'Avance ; 22 h : Sélection française 1980/1984 : Radio serpent - Climat - Hipergraphic Prismetic Sercen - Eriks - Partir Mar. 20 h 30 : Aspects de l'avant-garde française - Carte de vioux - le Souge d'anssadifé - le Révélateur : 22 h : Sélection Prance 1980/1984 : Haux noires - Hpoinne - 1919 aura hojour des fraises à brider - Document pour les petits hommes verts - Allimoss - les Chants Mér. 14 h : la Roi des Singes.

ويناه والمنافقة والمنافقة والمنافقة

### Les séances spéciales

L'AGE INOR (Pr.), Templiora, ≥ (272-94-56), dim. 20 h 30. 94-56), dim. 20 h 30.

BEQUEEARRE (Fr.) : Olympic, 14\* (544-43-14), 18 h (en sem.).

CASANOVA (de Fellini) (ft., v.f.) : Templiers, 3\* (272-94-56), dim. 18 h 15.

LES CHARROTS DE FEU (Brit., v.g.) :
Botte à films, 17\* (622-44-21), 20 h., hrs.
14 h. et 20 h. 14 h. ct 20 h.

LES CHIENS DE PAILLE (\*\*) (A. v.a.): Chitalet Victoria, 1" (508-94-14), 16 h 15, sem. 23 h 55; Tenspliera, 3" (272-94-56), 22 h, sem. 16 h EASY RIDER (\*) (A. v.o.) - Châteist Victorie, 1" (508-94-14), 13 h.

T DEU CRÉA LA FEMME (Fr.) : Templiera, 3- (272-94-56), sam. 16 h 15; Richo, 19- (607-87-61), mec. 18 h 30, jeu. 16 h 15, ven. 14 h 21 h, sam. len. 18 h 30, dim. 21 h, mar. 16 h 15. LÉVANGILE SELON SAINT-MATTHIEU (h., y.o.): Châtelet Victo-rie, 1 « (508-94-14), 18 h 20. FARRENQUE (FL) : Olympic, 14 (544-

43-14), 18 h (en som.)
LA FEMME PUBLIQUE (") (Pr.) : Chânelet Victoria, 1= (508-94-14), 13 h 30 + Républic-Cinéma, 2- (805-51-33), jeu. ven. lun. 22 h, mar. 22 h 20. JOHNNY GOT HIS GUN (A. V.A.) : St. Ambroise, 11 (700-89-16), mar. 21 h 50.
LES POUEURS D'ÉCHECS (Ind., v.o.):
Ciné Beaubourg, 3 (271-52-36), hua.

Ciaf Beaubourg, 3 (271-52-36), hm.
11 h 55.

MECURTRE BYUN BOOKMAKER
CHINOES (A. v.o.) Saint-Ambroise, 11 (700-89-16), mar. 18 h.

LE MEPRIS (Fr.) Olympio-Lamendourg, 6 (633-97-77), 12 h et 24 h.

24 h. MISSING (A., v.o.) : Chitolet Victoria, 1= (508-94-14), 15 h 35 + ven. 0 h 10. IE MYSTERE PICASSO (Fr.) ; Ciné - Beanbourg, 3 (271-52-36), dim., mar. LE PONT DU NORD (Pr.), Olympic-Landmbourg, 6 (633-97-77), 12 h pt 24 h.

24 h.
LA PRISE DU POUVOIR PAR
LOUIS XIV (Fr.): Ciné Beaubourg, 3(271-52-36), dim. et mar. 11 h 40.
QUERELLE (\*) (All. v.o.): Rivoli Beaubuerg, 4 (272-63-32) mer.; ven., dim. et
mar. 18 h 40.

SCARFACE (A., v.o.): Saint-Ambroise, 11c (700-89-16), veu: 21 h 30. EANI DERVER (\*\*) (A., v.o.) Boite à films, 17c (622-44-21), mier., 17ch 45; mar. 15 h 30; jea., ven., 15 h 30 et 17 h 45.

TESS (A., v.o.), Chitelet Victoria, 1-(508-94-14), 20 h 50. THE ROSE (A., v.o.): Templiers, 3- (272-THE ROSE (A., v.o.) : Templiers, 3 (272 94-56) mer., 16 h; dim. 14 h; lun. 20 h. VIVEMENT DIMANCHE (Fr.): Studio Galaude, 5 (354-72-71), 14 h. WANDA (A. v.o.) : Seint-André-des Arts, 6 (326-48-18), 12 h.

ZELIG (A), Studio Bertrand, 7e, (783-64-66), 20 h 35 (sf dim.);

### Daniel BARENBOIM BEETHOVEN

présente INTÉGRALE DES SONATES POUR PIANO 6 CONCERTS - 29 janvier/22 avril 1985. Salle PLEYEL (9/2 - 12/2 - 18/2 - 28/2 - 11/4 - 22/4) Loc. ouverte, Salle PLEYEL - 563,88.73 et Radio France 524.15.16 de 11 h à 18 h. Dépliant sur demande - 524.18.18



AU THEATRE FONTAINE « Orphée aux enfers » L'esprit d'Offenbach

est et iconociaste, repoussant les frontières du rire, grâce aux vertus de sa munique, jusqu'à la provocation, Offen-bach n'a vêcu que d'outrances. C'est ce mélange de raffinement musical et de démence dans le propos qui fait le saveur

d'Orphée aux enfers que le Théâtre Fontaine nous propose dans une mise en scène de René Dupoy. Cette présentation de ce chef-d'œuvre a l'immense mérite de concilier les énormités les plus gigantseques et une intelligence de chaque instant, qui suit freiner au moment exact où la farce dépasserait ses propres limites. C'est un spectacle débridé, sain, d'une irrésistible drôlerle, dans lequel une troupe bourrée de talents s'en donne à

sistible droierie, dans seques une troupe toubles de language en touble de comique grandiose et tendre. Luis Rego, remanquable tempérament d'annueur, est un Orphée qui descendrair tout droit du Fernandel de François I.c..
Non seulement on se s'emuie pas un instant, mais on s'annue sans en avoir houte - et tous ces comédiens-chanteurs nous prouvent le respect qu'ils portent à la masique par une mise en place précise, exacte, sans laquaile Ofienbach se serait plus Ofienbach. En s'encanatisant du Oté de Pigalle, le Mozart des Champs-Elysées n'a pas perdu au change.

DESPIPE DE TIT / Excesse du 14 tempine PIERRE-PETIT/Figuro du 14 janvier



LA MAISON D'ALSAGE

39, Chemps-Elysées - 359-44-24

GRAS, HUITRES, CHOUCHOUTES

**AU PIED DE COCHON** « Le famoux restrurant des Halles » Fruits de mer-Griffades 6, rue Coquillière - 236-11-75 +

OUVERT JOUR ET NUIT

SOUPERS APRES MINUIT

LE GRAND CAFÉ BANC D'HUITRES

POISSONS - GRILLADES 4, bd des Capacines - 742-75-77

PROGRAMMŒUVRE : AUTOUR DU CLAVECIN

ELISABETH CHOJNACKA

Grand Prix d'interprétation SACEM 1983 Frédéric GEYRE, violon Paul HADJAJE, alto

hautbois Gilles MAHAUT.

COL

NEUILLY-SUR-SEINE Métro: Pont-de-Neuilly ENTRÉE LIBRE

VENDREDI 8 FÉVRIER

à 20 h 30



œuvres de : BOESWILLWALD BUSSOTTE KOTONSKI

LACHARTRE MARCO **OHANA** 

Jacques WIEDERKER, violoncelle

Auditorium de la SACEM Claude MAISONNEUVE, 225, av. Charles de Gaulle

CONCERT JUBILAINE DU DUIÈME ANNIVERSAIRE (1975-1985) DE L'ASSOCIATION POUR LA COLLABORATION DES INTERPRÈTES ET DES COMPOSITEURS



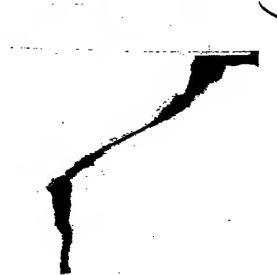

pi nouvelles si Weloppées par 100 course de guardes pari la vocation de Plender.

The state of the s Secretary of the second

A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH Secretary Constitution of the second STATE OF SUPPLE THE PERSON NAMED IN COLUMN The first transfer to STATE OF STA : 1 The Late --THE REAL PROPERTY. 10 TOTAL TO A SEC. 1789

40

E 1

7770

**即报**有

2006

神學

CE BOOK

1.0

No. The

P/22

178.01

Petral

200

OK PAPE

E-1982 9

- 45

1777

. . . . . .

- 1=0

4 4

7300

F. 46.

parties in the contract of the MOITE SERESIFEE PARTONPARSEME TESETE ULDILANG SELES IVES

same letters to Belliograf. SE NEETS TO STRATEGY --entrastate / mes 207527 7. 1-4.07 de ma hamm na a danin mier mile mart. THE STREET OF STREET manus dem 5" 12 -213 -16 3 (22) ಿ ಪ್ರವಾಣ ಕರ್ಗಳ ಬಳಿಗೆ ಎಂಗಡು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಗಡು ימשקים דבו יהודים ביותרם: THE RESERVE WILLIAM TO

SERVER COMPANY SECRETARY DE LA CONTRACTOR DE -matthe-court for hate : ------ಕ್ಷಣದ ಹಾಗೆ ಉದ್ಯಾಪ್ತ ಎ.ಇ. ನಿಷ್ಣ east atta dann . m. extion there is many ----2: fam 1 1 10. 5 747

Parameter fam chroning fact | Berthalt Committee and TERRET CONTRACTOR -----Welton Lambert, and a The state of the state of

PRESSION ORALE MITRISE DE SOI partie that balledente. TRS LE FEAL 0 27 25 :: Andrews Party .

Quoi c

Un vrai journal • Un jour

les faits et le

Unjou pour vous ;

Un nouveau

to make 2803 les CLASS SALESCON

# dezheilerinen - Cut up - Craer Agan Taxi Film - Das Duell; 22 h: Sérrangaise 1980/1984: Fragmans 8 - Confessions d'un cinémie 6 - Caren de l'un cinémie 6 - Caren de l'ançaise 6 - Apeut d'un cinémie 6 - Apeut d'un cinémie 6 - Partre Molinier - Fin 6 - Contre Atlas - la Mise d'un cinémie 6 - Partre Molinier - Fin 6 - Contre Atlas - la Mise d'un cinémie 6 - Partre Molinier - Fin 6 - Contre Atlas - la Mise d'un cinémie 7 - Nance 8 - Sélection française 1980/1984 1 - Serpent - Climax - Hipergraphe 80: Aspects de l'avant-garde fina 6 - Carte de voeux - le Songe d'un 6 - 1980/1984: Eaux noires - En 19 - 1980/1984: Eaux noires - En 1980/1984: Eaux noire

### éances spēciales

D'OR (Fr.), Templier, 3 (27). ), dim. 20 h 30.

FAPRE (Fr.): Olympic, 14 (54.
), 18 h (en sem.).

ROVA (de Fellim) (11., v.f.): Tes,
,3 \* (272-94-56), dim. 18 h 15.

HARROTS DE FEU (Brin, v.t.):
h films, 17\* (622-44-21), 20 h, ha

HIENS DE PAILE (\*\*) (A. Chitelet Victoria, 1\* (508-94-14), 15, sam. 23 h 55; Templier, 394-56), 22 h, sam. 16 h. RIDER (\*) (A. v.o.) : Chine, 1- (508-94-14), 13 h. EU CRÉA LA FEMME (Fr.) : liera, 3° (272-94-56), sam 16 h 15; 19° (607-87-61), mer. 18 h 30 6 h 15, ven. 14 h 21 h, sam hn. 0, dim. 21 h, mar. 16 h 15. IGILE SELON SAINT.
ITHIEU (IL., v.o.): Châtelet Vien.
(508-94-14), 18 h 20. MIQUE (Fr.) : Olympic, 14 (544 1, 18 h (en sem.). MME PURLIQUE (\*) (Fr.) : ilet Victoria, 1 = (508-94-14) 30 + Républic-Cinéana, 2 (805-

), jeu. ven. lun. 22 h, mar. 22 h 20 Y GOT HIS GUN (A. V.a.) : S. nesc, 11 (700-89-16), mar. 21 b 50. UEURS D'ÉCHECS (Ind., v.o.): Beambourg, 3 (271-52-36), kg.

CRE D'UN BOOKMAKER OIS (A. v.o.) Saim-Ambroise, Il-9-16), mar. 18 h. MEPRES (Fr.) : Olympic abourg, 6 (633-97-77), 12 h a

IG (A., v.o.) : Châtelet Victoria, 18-94-14), 15 h 35 + ven. 0 h 10. STERE PICASSO (Fr.) : Cat ourg. 3 (271-52-36), dim., mar. VI DU NORD (Fr.), Olympic abourg, 6 (633-97-77), 12 h d

RESE. DU POUVOIR PAR 5 XIV (Fr.) : Ciné Beaubourg, 3 2-36), dinn. et mar, 11 h 40. LLE (\*) (All., v.o.) : Rivoli Bear-4- (272-63-32) mer., ven., dim a 8 h 10.

ICE (A., v.o.) : Saint-Ambroise 10-89-16), ven. 21 h 30. ## (622-44-21), mer. 17 h 45; 5 h 30; jeu., ven., 15 h 30 d

A., v.o.), Châtelet Victoria, !-SE (A., v.o.) : Templiers, 3 (27) INT DEMANCHE (Fr.) : Stude 6, 5 (354-72-71), 14 h. ((A., v.o.) ; Seint-André-des-Ars, -48-18), 12 h. (A). Studio Bertrand, 7, (78-20 h 35 (af dim.).

### )IM

TES POUR PIANO Til 1985. Salle PLEYEL 22/4) 3.88.73 et Radio France demande - 524.18.18

AU **RE FONTAINE** ée aux enfers it d'Offenbach re, grâce aux vertus de sa "à la provocation, Offea-

e de raffinement musical d le propos qui fait la saveu n de ce chef-d'œuvre a s plus gigantesques et unt a moment exact où la fact de débuidé, sain, d'une ini ie de talents s'en donne à

d'amuseur, est un Orphe pais on s'amuse sans e nous prouvent le respect lace précise, exacte, s s'encanaillant du côté de erda au change. T/Figaro du 14 jan

ible de consique gra



### Sept nouvelles stations locales | \( \triangle A \triangle VOIR \) développées par Radio-France

Sept nouvelles radice locales de converture départementale, un fil bourg, et un nouveau centre de gestion interrigional : après un comp de freix en 1984, in décentralisation se pourseit à Radio-France, qui consolide ainsi sa vocation de résent

Le mot surprenait il y a un an encore. Le voici désormais admis, compris et largement utilisé, à tel point que l'on n'en voie aucun qui décrive mieux que «réseau» la vocation de Radio-France prise dans sa totalité. C'est grâce à ceme idéo-force que les politiques de développement et de diversification trouvent nne cohérence. « Nos cinquante-six radios sont naturelle-ment complémentaires », devait prociser, au cours d'une conférence de presse ce mercredi 6 février, le prési-dent de Radio-France, M. Jean-Noël Jeannency, en invoquant notamment - le seul réseau radiophonique qui

Ex d'expliques : « Collaborara de plus en plus intimement entre elles sans qu'aucune ne perde pour autant sa spécificité, nos antennes se valorisent mutuellement chaque jour davantage . le secteur de l'information étant certainement, grâce aux cinq cent soixante journa-listes de la chaîne, le premier bénéficiaire de cette organisation.

L'année 1985 verra donc l'extension de ce réseau et la confirmation d'une politique de décentralisation.

LES CENTRES LECLERC

DE LA RÉGION PARISIEMME

**DEVRONT RESPECTER LA LOI L'ANG** 

SUR LES LIVRES

Les centres Leclere de Boulogne

Levallois et Nanterre ne pourront

plus pratiquer des rabais supérieurs

à 5 % sur les livres édités en France,

a décidé le président du tribunal de

commerce de Namerre, par ordon-

nance de référé rendue mardi

5 février à la demande de la Fédéra-tion française des syndicats de libraires (FFSL).

Cette défense s'étend aux livres qui ont été exportés puis réimportés,

dans le cas où cette manauvre aurait eu pour seule fin de contour-ner les dispositions de la loi 10 août 1981 » sur le prix tunque du livre,

A défaut de se conformer dans les

quatre jours à cette disposition, les

centres Leolere désignés se verront

imposer une astreinte définitive que le tribunal a fixée à 2000 F par

Cette démarche des libraires fait

suite à l'arrêt rendu le 10 janvier par

la Cour de justice des Communantés européennes, qui déclare la loi fran-

caise du prix unique du livre compa-

tible avec le droit communantaire,

sous deux réserves concernant les

EXPRESSION

ORALE

MAÎTRÎSE

DE SOI

COURS LE FÉAL

23 30, rue des Dames Paris 17\*\*\*

@ 387 25 00 T

précise l'ordomance.

infraction constatée.

**EDITION** 

Sept nouvelles sistions locales seron ainsi développées: Pau-Béarn (Pau), Pays basque (Bayonne), Radio-Alsace (Strasbourg), Provenec (Marscille), Picardic (Amiens), Loiro-Océan (Nantes) et Radio-France Besançon. La ville de Tours sera à son tour équipée d'une station Franço-Inter Tours (FIT), ce fil musical que l'on retrouve dans onze villes de France.

Un effort important sera d'autre part entrepris en faveur de la créa-tion radiophonique : deux aleliera régionaux, installés à Strasbourg et à Nice, seront chargés d'assister les radios locales dans l'élaboration d'émissions telles que seuilletons, dramatiques, concerts, etc. Un deuxième centre de gostion interrégional verra de son côté le jour à Nantes, pour la gostion des atations du Grand Ouest. Six stations se lanceront cette année dans une expérience de gestion locale de leurs archives, première amorce d'une banque son », dans laquelle chaque station pourra un jour puiser.

ANNICK COJEAN.

### THOMSON VEUT SE PLACER SUR LE MARCHÉ DES TÉLÉVISIONS PRIVÉES

Notre projet de télévision est sérieux, solide et blen avancé », nous déclarait M. Robert Hersant, lundi 4 février, en ajoutant : « Notre engagement dans la vole de l'audiovisuel est désormals irréversible. • Et le PDG de la SOCPRESSE de témoigner du travail intensif que mêne, autour de MM. Philippe Ramond et Jean-Marie Cayada, un petit graupe de professionnels, « Nous ne perdons pas une seconde, précisait également M. Hersant. Notre éguipe « télé » s'étoffe de jour en Jour, et nous nous apprétons à lancer un appel d'offres aux constructeurs de matériel pour les mettre en compétition. » M. Hersant précisait même avoir convenu par téléphone avoc. M. Alain Gomez; PDG du groupe Thomson, d'une prochaine réunion de travail entre

les professionnels des deux groupes. "C'est ce que l'on confirme chez Thomson, où l'on s'empresse toutefois de parler de « relations norpotentiel. La société nationalisée, qui connaît quelques difficultés, tient en effet à s'affirmer dès à présent comme un interlocuteur importent des sociétés de télévision et maisons de production en cours de

L'ouverture d'un nouveau marché ne fait pour elle aucun doute. Elle est même actuellement sollicitée par bon sombre de promoteurs de pro-jets de chaînes privées - « et des pius importants - - et a bien l'intention de participer à une com-pétition qu'elle prévoit « sauvage » entre les constructeurs de matériel de production (caméras, régles...). Une volonté de tirer les leçons de son échec dans le domaine de la radio où, faute d'avoir su prévoir l'explosion des radios privées et d'avoir adapté son offre de matériel à la demande spécifique des stations, Thomson a rate un rendezvous pourtant bien prometteur.

### **ETRE PAUVRE A BALE**

Elle est à paine âgée de dis l'école, ses petits camerades la maine si, d'aventure, ils la frè-lent, cer, disent-ils, « elle s la peste »... Celle de la pauvreté. Où se passe cette scène? A Sâle, en Sulese, pays où l'indi-gence, tel un pâché mortel, est montrée du doigt lorsqu'elle fait surface. On a peine à y croire. Le reportage de Sylvie Braibent et Dominique Cielasky, sur TF 1, confirme, pourtant, cette réalité.

deux villes les plus riches de Sulese, que les deux journalistes ont mené leur anquêts. Cela n'allait pas de soi, maigré la bonne votonté des institutions publiques. Comment, en effet, rencontrar des pauvres qui avoyent eux-mêmes qu' e ils n'osent pas dire qu'ils sont pau-vres », qui cachent leurs diffi-cultés parce qu'ici, reconnaît le directeur de l'Alda sociale de Genève, e on est moins habitué qu'allieurs, en Europe, è voir des indigents dans la rue ».

Société vivent dans l'aleance, la Suisse est loin d'être le pays européen le plus touché. Elle s toutefois ses isissés-pourcompte : 5 % de se population ne bénéficie pas du minimum vitel. Encore ce taux n'est-il qu'une estimation, puisque les statisti-ques sociales sont, ici, à peu près

Pendant que les pauvras subissent le rejet et l'humiliation, leur propre pays ? Surprenente à commerçante qui, tout en embalsont des choses que l'on

un mel honteux.

### ANITA RIND.

te Etre posere en Sulses, « Info-vision », IF 1, joudi 7 février, 21 h 35. Trois autres sujets au son-maire: Sul-Libra, retrait piégl, Retour au Fortugal et Le proviseur au terriaire.

· Accord définitif aux Edition du Hennin. - Le regroupement de SOPEFF, 34,23%) et trois représ M. Pierre Galan à celui de directe

ans. Ses parents sont pauvres. A

C'est à Genève et à Bâle, les

font la silence sur l'aide (souvent contraignante) que leur appor-tent les organismes officiels, les nantis ont-ils conscience de l'existence de la peuvreté dans cet égard, la réponse d'un horioger : « Cela me précecupe de tempe en tempe, quand j'ai un moment pour y réfléchir, » Eton-nante, sussi, le réaction de cette lant des chocolats, laisse tomber laconiquement : 4 Chez nous, ce

Et le chômage ? Très peu élevé (1,2 %) et lié automatiquement à la détresse matérielle, il est, lui aussi, considéré comme

six grands magazines féminins (Femmes d'aujourd'hui-Modes de Paris, Femme pratique, Marie-France, Intimité, Dépêche mode, Nous deux) au sein des Editions du Honnin a fait l'objet d'une convention définitive. Le gestion du nou-veau groupe sera assurée par un conseil de gérance de cinq mem-bres : M. Maurice Brébart, gérant principal (ancien responsable de Femmes d'aujourd'hui, mais qui ne représente plus que 15% du nouveau capital des Editions du Hennin) M= Françoise Fabre (anciennement Marie-France, délégnée de la tants des Editions mondiales (qui détiennent 50,77%), MM. Guy Cuypers, Jean Ebrard et Jean Lucchesc. M. Francia Morel est confirmé su poste de directeur géné-ral des Editions du Hennin, et administratif et financier de cette

Mercredi 6 février

### PREMIÈRE CHAINE: TF 1

20 h 40 Série : Deline.

J.R. et Jessica découvrent qu'ils partagent les mêmes sentiments à propos du « martage » d'Elite et Clayton.

Tant mieux l

21 h 30 Documentaire : dialogue pour un portrait, Roger Hanin. Réal, D. Varenne.

Origines, formation, culture, de l'acteur Roger Hanin, metteur en schne et réalisateur du film Train d'enfer, qui vient de sortir sur les terans. Un portrait constitué d'interviews, de reportanes, d'extraits de films et de d'interviews, de reportages, d'extraits de films et de plèces de théâtre.

22 h 45 Cots d'amour. Princule per Sidney. Variétés en direct de la salle Wagram, Axel Baser, Alain Bashung ; vidéo, etc.

23 h 20 Journal. 23 h 40 C'est à lire.

23 h 55 Tify s'il te pisit, reconte-moi une puce.

### **DEUXIÈME CHAINE: A 2**

sketches de l'émission la plus FOUS RIRES drole de France.
BOUVARD

20 h 35 Téidfilm: Le seul térmoin. De Demirique Fabre, réal. J.-P. Desagnat, avec D. Carrel, J.-F. Garreaud, N. Calfan...

67 malacia 75

Après une fausse couche. Catherine apprend qu'elle n'aura pas d'enfarts. Au bord de la dépression, elle accepte d'emmener à la campagne un petit garçon souf-frant d'un manque affectif. Commence, alors, un cau-chemor, un complot, dons Catherine sera la victime. 22 h 10 Cinéma-Cinémas.

Magazine de M. Boujut, A. Andren, C. Ventura.
Au sommaire: Arthur Penn; Enaile Couzinet; Clirit
Eostwood; Nikloa Rozsa; Jean-Luc Godard pour la
sortie de son dernier film; Greta Garbo.

h 5 Parinage artistique. Championnat d'Europe à Göteborg en Saède.

### 23 h 40 Journal. 0 h 5 Bonsoir les clips.

### TROISIÈME CHAINE: FR 3

20 ft 35 Ring-Parade : Cadence 3. Emission de G. Lux et L. Milcic, Autour de Michel Delpech.

h Journal. h 20 Téléfilm: Fanchette. D'O. Gaupmann et R. Martial, avec V. Bordelet, A. Foures, A. Vaz. Molder. 1843 dans le Berry : le médecin d'un hospice rencontre une enfant, une pauvre fillette qu'on appellera Fan chette. L'évocation d'un fait divers qui vit interveni

George Sand, Emouvant, 23 h 15 Folies ordinaires : Charles Bukowski.

### FR 3 PARIS ILE-DE-FRANCE

17 h S. Desin animé : Wil Cwae Cwae ; 17 h 10, Fraggle rock: 17 h 37, Le club des puces; 17 h 48, Contes pour Marie; 17 h 57, Interview exclusive: Marie-Antoinette; 18 h 10, Jazz off ; 18 h 21, Rocking chair ; 18 h 51, Feuilleton : Janique Aimée ; 19 h 6, Atout PIC ; 19 h 15, Informa-

### **CANAL PLUS**

20 h 30, Hill Street Riues; 21 h 15, Série : Soap; 21 h 50, Cinéma : Contamination, de C. Loates; 23 h 20, SLAM; 0 h 3, Cinéma : Je sais que tu sais, d'A. Sordi; 1 h 35, Robin

FRANCE-CULTURE

20 h 30 Antipodes : Rencontres avec Roberto Juarroz à

21 h 36 Musique : Polsations, Antigma, Antidogma. 22 h 30 Nuits magnétiques : Mi-temps. 0 h Le rendez-vous de minuit.

### FRANCE-MUSIQUE

20 h 30 Concert (en direct des Champs-Elysées); le Tri-corne, extraits: trois danses; Nuits dans les jardins d'Espagne pour piano et orchestre, de Manuel de Falla; Iberia, de Debussy; Rhapsodie espagnole, de Ravel, par l'Orchestre national de France, dir, L. Maazel, sol.

N. Freire, au piano, h Les soirées de France-Monique : Nocturnes, œuvres de Mozart, Boccherini, Mozart, Schubert.

### Jeudi 7 février

### PREMIÈRE CHAINE: TF 1

9 h 55 Chempionnet du monde de ski sipin (et à

11 h 16 ANTIOPE 1.

11 h 45 Ls Une chez yous.

12 h Feuilleton : Buffalo Bill.

12 h 25 La bouteille à la mer.

13 h Journal.

13 h 45 A pleine vie.

Série : Sicane agent spécial; 14 h 40, La maison de TF1; 15 h 25, Quarté à Vincennes; 15 h 55, Images

16 h 25 Croque-vacances.

17 h 30 Le chance aux chansons.

18 h Nouncurs.

18 h 25 Mini-journal pour les jeunes

18 h 40 Série : Huit, ça suffit.

18 h 15 Jeu: Anagram. 19 h 40 Coorioocoboy.

Journal. 20 h 35 Série : Au nom de tous les miens D'après Martin Gray et Max Gallo, réal. R. Enrico, avec J. Penot, M. Méril. B. Fossey...

J. Petok, M. Metil, D. Pessey...

Premier épisode d'un retour en arrière sur trente années de la vie d'un homme, Martin Gray, juif polonais, dont l'adolescence a été marquée par le uzsisme.

h 30 Les jeudis de l'information.

Emission d'information d' A. Denvets, R. Pic, M. Albert et J. Decornoy. (Lire notre article.)

22 h 45 Journal

Emission de F. Mitterrand Emission de F. Mitterraba.

Pendant tout le mois de février, l'émission propose des courts métrages. Ce soir : Panique au montage, d'Olivier Esmein, qui a obtenu le Prix TF I au Festival d'Avoriaz en 1984.

### **DEUXIÈME CHÀINE: A 2**

8 h 45 Télévision du matin. 8 h 30 Feuilleton: Une femme seule

10 h 30 ANTIOPE. Journal et météc.

12 h 10 Jeu: L'académie des neuf. 12 h 45 Journal. 13 h 30 Feuilleton : Les amours des années 60.

13 h 45 Aujourd'hui le vie : Les aventuriers 14 h 50 Téléfism: Wille
De C. Culver, réal. J. Darling, C. Cuzman, avec
D. Raffin, C. Gulager, D. Ladd...
Willa, serveuse d'un restaurant, mère de trois enfants,
veut deventr conductrice de camion. Comment s'y
prendra-t-elle?

18 h 25 Magazine: Un temps pour tout. De M. Cara et A. Valentini. Les DOM-TOM à Paris.

17 h 30 Dessin animé : Album.

Poochie: Mes mains ont la parole; Latulu et Lireli; M. Merlin; Téléchat.

h 30 C'est la vie. 18 h 50 Jau : Des chiffres et des lettres

19 h 10 D'accord, pes d'accord (INC). 19 h 15 Emissions régionales

19 h 40 Le théâtre de Bouvard. 20 h 35 Sária: L'amour en háritage. Réal. K. Conner, avec S. Powers, L. Remick, S. Kench... Teddy, fille de Maggy, se destite au métier de manne-quin, et devient mère. Suite de la saga sur les années folles. Une caverne d'Ali-Baba, des décors baroques un

scénario bien mis en scène, des personnages stéréoh 35 Résistances

Magazine de Bernard Langleis.

Au sommaire: Dossier Sean Macbride, avec, pour illustrer les divers aspects de son action, deux reportages:

Où va l'irlande du Nord? Amnesty International; Les réfugiés vietnamiens à Hongkong. Avec la chanteuse Brenda Wooton.

22 h 55 Patinage artistique. Championat d'Europe à Göteborg (Suède).

23 h 40 Journal O h 5 Bonsoir les clips.

### TROISIÈME CHAINE: FR 3

h Télèvision régionale. Programmes autonomes des douze régions. 19 h 55 Dessin animé ; Lucky Luke.

20 h 5 Les jeux. 20 h 35 Le poler du soir : Le locataire d'en haut. D'après W. Irish, réal. G. Grangier, avec R. Fresson, J. Mills...

Anne, propriétaire d'un petit pavillon de banlieue nuive, proprietate a un petit pavittoti de commerce de abrite, chez elle un monsieur âgé faisant le commerce de livres rares. Aine cache aussi son beau-frère en cavale. Un assassinat. Une nuit de cauchemar commence pour

22 h 5 Cinéma : Trois frères. Film italien de F. Rosi (1980), svec C. Vanel, M. Pla-cido, P. Noiret, V. Mezzogiorao, A. Ferreol, M. Crippa. Un vieux paysan des Pouilles fait venir ses trois fils (un juge à Rome, un éducateur à Naples, un ouvrier à Turin) pour les obséques de leur mère. Bilan de plu-sieurs vies, évocation du passé, destins individuels portés par les événements de l'Italié contemporaine. Ce film, à la fois intimiste, psychologique et politique, est réalisé et interprété avec une très grande sensibilité. Film italien de F. Rosi (1980), svec C. Vanel, M. Pla-

Folies ordinalres: Charles Bukowski. h 5 Prélude à la nuit. Musique baroque à Monaco : Sonate en sol majeur, de

### **CANAL PLUS**

7 h, 7/9 M. Denisot; 9 h, Cinéma: l'Ami de Vincent, de P. Granier-Deferre; 10 h 25, Cinéma: Horizons perdus, de F. Capra; 12 h 15, Cabon Cadin (dessin animé, Benji); 13 h 36, Rue Carnot (et à 18 h 45); 14 h, Cinéma: la Scar-attion, de G. Aghion; 13 h 35, Cinéma: Une chambre en villa, de J. Demy; 17 h 5, Cabon Cadin (Sherlock Holmes, Mister T); 18 h 4, SLAM; 19 h 15, Tous en scère; 20 h 5, Top 50; 20 h 30, Cinéma: Trocadéro Men-citron, de M. Schock; 22 h 5, Cinéma: Mentre dans un jardin angiais, de P. Greenaway; 23 h 45, SLAM; 0 h 30, Cinéma: Vives vits, de C. Saura; 2 h 10, Rock concert.

J.-S. Bach, interprétée par J. See, R. Claire, flûtes, S. Cunningham, basse de viole, D. Moroney, clavecin.

### FRANCE-CULTURE

PRANCE-GUL I UNE

1 h. Les mits de France-Culture; 7 h. Le goût de jour;
8 h 15, Les enjeux internationaux; 8 h 30, Les chemins de
In connaissance: Les hamanistes rhénans (et à 10.50 : le
vinaigre c'est le langage); 9 h 5, Les Matinées: une vie, une
œuvre: Bachelard, ou une enfance parmi les eaux; 10 h 30,
Musique : Miroirs; 11 h 10, Répétex, dit le maître : L'informatique à l'école; 11 h 30, Fenilleton: « Tristan et Iseut »;
12 h. Panorama; 13 h 40, Pelmires et ateliers: M. Milshtein; 14 h. Un fivre, des volx: La passion indonésienne;
14 h 30, Roman Jakobson; 15 h. Dérives: La Jérusalem
estente et la Jérusalem terrestre; 15 h 30, Musique: Balzzo
et Massimills Doni; 17 h. Texte; 17 h 10, Le pays d'ici;
18 h. Subjectif: Agora; à 18 h 35, Tire ts langue; à 19 h 15,
Rétro; à 19 h 25, Jazz à l'ancienne; 19 h 30, 19 h 30, Les
progrès de la biologie et de la médecine, par les professeurs
Jean Bernard et J-Louis Binnet; 20 h. Musique, Ch. Ivaldi.
20 h 30 Maisons, de Jürgen Becker.

20 h 30 Maisons, de Järgen Becker. 21 h 30 Musique : Libre parcours, voix. 22 h 30 Mults magnetiques : Plastique.

### FRANCE-MUSIQUE

2 h. Les mits de France-Musique; 7 h 10, L'impréva : magazine d'actualité musicale; 9 h 8, L'orelle en colimagon; 9 h 20, Le matin des musiciens: Miroirs de Stra-vinsky; 12 h 5, Le temps de juzz; le jazz en France (1942); 12 h 30, Concert: (donné le 5 mai en l'église Saint-Marthieu): unvres de Mendelssohn, Brahms, Nicolai, Thomas, Martin par le Kölner Kantorei; 14 h 2, Repères contemporains: envires d'Almuro, Ferreya, Khaladji; 15 b, Les après-midi de France-Musique: l'art de la méthode, cruvres de Rossini, Liszt, Brahms, Reger; 18 h 2, Cêté jardin; 18 h 30, Jazz d'anjound insi: le bloc-notes. 19 h Concert (en direct du Grand Théâtre de Genève):

Tristan et Isolde, de Richard Wagner, par l'Orchestre de la Suisse romande, dir. H. Stein, sol. J. Blinkhof, Tristan, H. Tschammer, le roi Marke, J. Martin, Isolde, H. Becht, Kurwenal, J. Remenyi, Melot, H. Schwarz, Brangs

Les soirées de France-Musique : Nocturnes œuvres de Mozart.

# Quoi qu'il en coûte...

- Un vrai journal pour être près de l'événement.
  - Un journal vrai pour exposer les faits et les commenter librement.
    - Un journal qui fait ses choix pour vous aider à faire les vôtres.

# Témoignage Chrétien

Un mouveau bond en avent! En vente dans les gares et les Maisons de la presse

samedi 9 février 1985



# société

### LA FIN DU VOYAGE DE JEAN-PAUL II EN AMÉRIQUE LATINE

### Le pape a rappelé à Trinité et Tobago les principes de la doctrine sociale de l'Eglise

Port-d'Espagne. - C'est à Trinitéet-Tobago, une mossique de races, de cultures et de religions, que Jean-Paul II a achevé, mardi 5 février, son voyage en Amérique latine. Il était attenda à Rome, ce mercredi 6 en début d'après-midi.

Trinité-et-Tobago est l'un des rares Etats d'Amérique latine qui se porte bien (régime démocratique, économie prospère, respect des droits de l'homme). - Je veux tout d'abord vous dire mon admiration our la manière dont des peuples de pour la mamere uont ues penpes différentes races, religions et traditions ont su vivre en harmonde. (...)
Vous êtes un signe d'espoir », 2 dé-claré Jean-Paul II dans son discours

La population est en effet composée de personnes d'origine africaine, mais il y a aussi une importante communauté indienne, des métis et

Dans ce pays, où l'évangélisation commença au début du seizième siècle, règne un esprit œcuménique authentique, du à une tolérance qui différencie Trinité-et-Tobago des autres Antilles. Dans son homélie, Jean-Paul II a surtout mis l'accent sur les risques de « pertes des valeurs de la famille » et sur les problèmes de la société de consomma-

Cette courte visite dans un pays qui se porte bien a marqué d'auts plus qu'elle succédait à un séjour au Pérou, qui offre un exemple des pro-blèmes les plus graves du continent latino-américain. La dernière étape de Jean-Paul II au Pérou a été Iquitos, au cœur de la forêt amazo-

Port fluvial le plus éloigné de la mer (3000 kilomètres le séparent de l'Atlantique), Iquitos est une en-clave dans la forêt tropicale. C'est de là que partirent les premiers évangélisateurs de l'Amazonie. Au-jourd'hui encore, c'est une terre de mission, peuplée de deux cent cinquante mille Indiens, répartis en une occantaine de groupes ethniques.

Une foule colorée attendait Jean-Paul II à l'aéroport dans une chaleur

### dont une bonne partie étaient venues De notre envoyé spécial

moite. Jean-Paul II a évoqué le problème des Indiens chassés de leurs terres par la colonisation : « Etant des propriétaires pacifiques de ces forêts depuis des temps immémoriaux, vous êtes souvent victimes de la cuvidité des derniers arrivants. qui menacent vos réserves, sachant que la plupart d'entre vous sont privés de titre de propriété. (...) Aussi, fais-je mienne, a dit le pape, la demande de vos évêques pour que vous soient concédés, sans frais ni resard injustifié, les titres de propriété qui vous reviennent. »

Les Indiens de la région amazonienne ont été victimes au dixneuvième siècle de la «fièvre du caoutchouc - sous d'autres formes. «L'exploitation s'est poursuivie de nos jours dans une continuelle rupture de l'équilibre entre la nature, la dignité de l'homme et ses droits », estime un prêtre.

Jean-Paul II a aussi exhorté les populations locales à centrer en contact avec d'autres cultures afin de vous enrichir réciproquement sans perdre votre légitime identité». S'adressant aux colons, le pape a salué leur courage, mais il les a aussi appelés à respecter le « droit des autres - et en particulier des Indiens.

Un millier de bidonvilles

à Lima

C'est un autre univers, lui aussi

marqué par l'exploitation et la mi-sère, que Jean-Paul II a visité dans

la matinée avant de quitter Lima : le bidonville de Villa-El-Salvador.

C'est le plus peuplé. Mais on compte

villes où vivent au moins deux mil-

Le service d'ordre était particulià-

rement vigilant : deux rangées de

soldats au conde à coude, tournés vers la foule, séparait celle-ci de l'es-trade d'où Jean-Paul II s'est adressé

3 près de trois cent mille personnes

à Lima plus d'un millier de bidon-

lions de personnes.

des autres bidonvilles de la capitale.

Soulignant le caractère avant tout spirituel de la mission de l'Eglise, Jean-Paul II a déclaré que celle ci «n'en oublie pas pour autant son devoir envers l'homme concret». Le pape a mis une nouvelle fois en garde contre les idéologies et les so-lutions violentes : «L'Eglise pour sa part a choisi la vote des réformes efficaces, qui correspondent aux principes de son enseignement social», a-t-il déclaré. Appelant de ses vosux une morali-

ation de la vie sociale et dénoncant en particulier - l'alcoolisme, la stitution, la mentalité machiste qui exploite la femme, la promiscuité et le concubinage», Jean-Paul II a insisté sur le «ferment» que pent constituer la doctrine so-ciale de l'Eglise, et il a lancé un appel aux dirigeants et aux possédants pour qu'ils contribuent à améliorer nditions de vie des plus démunis. Avant de quitter Villa-El-Salvador, le pape a annoncé que l'Eglise offrait 50 000 dollars à ses habitanta. Le même geste a été fait pour les veuves et les orphelins d'Ayacucho, la ville la plus frappée par l'action terroriste des guérilleros de Sentier lumineux.

PHILIPPE PONS.

### CANCER ET THÉRAPEUTIQUES PARAELELES

### Trois inculpations dans l'affaire Solomides

M. Gérard Poirette, juge d'Instruction su tribu-inni de grande instance de Nandérte (Hauta-de-Seine), a inculpé, mardi 5 février, d'exercice filégal de la médechie et de la jiharmacie : trais responsables de la société Otia-Centre de Seestix spécialisée dans la fabrication des prodeits du docitur Jean Solomièle. Mes Michèle Solomièle, M. Jean-Michel Solomièle. (la veuve et le file de l'Inventeur des «physiatrons» synthétiques » décédé en 1979% at M. Plarie Lassynthétiques » décédé en 1979); et M. Plare Las-

L'affaire Solomides vient de prendre une nouvelle dimension. Bt, avec elle, le débat sur les thérapeutiques parallèles du cancer, à peine amorcé, risque fort de s'achever plus amerce, raque turtus acuseva para-tion aulevée par le docteur Solo-mides et par ses adeptes a été chile-de l'efficacité des «physiatrons ayin-thétiques», présentés par leur inven-teur comme des produits actifs teur comme des produits actifs contre - entre autres maladies graves - les affections cancérenies. Etant entendu que efficaces ou non, les physiatrons étaient de toute façon des produits sant danger.

sieurs études, menées à Mo pellier par le département de contrôle du médicament de Laboratiore national de la santé, prouvent le contraire. Ces études ont porté sur des lots de produits prélevés en solit 1983 au siège de la société Oléa-Centre. Il a'agissait de diverses pré-sentations injectables ou buvables, otamment le 50 T, 41 O, et 90 A. Les conclusions des experts du Laboratoire national de la santé sont sans ambiguité : « Le toxicité des trois solutés injectables, écrivent-ilt, dring pharmacion de la associaté Obse-Centre. La famille Solossidés, difendas pais Me Distry Lávy, à l'intention de porter plainte pais diffirmation contre le secrétarint d'Etut à la santé, be dernier ajant qualifié de « turiques » les produits fabriqués par Oléa-Centre. Néanmoins, une série d'ambysés effectuées par la Laboratoire antional de la santé démontre l'une réclie toricité de ces produits,

n'est pas négligeable. » L'utilisation de 90 A « entraîne un arrêt cardin-que brutal chéz l'animal » et les présentations injectables analysées n'étaient pas stériles, mais « contaminates naturo-biologiquement ». De plus, l'analyse des différents éléments entrant dans leur fabrication réville la présence de composés pour le moins étonnants, comme une forme de testostérone (hormonie sexuelle mile) dans le 50 T, de quinine dans le 90 A, ou encore d'uréthane (produit fabriqué par Sceaux-Pharma, société liée à l'institut Solomide), « préparation dermato-logique » qui ne bénéficie plus de l'autorisation de mise sur le marché

Pour se part, la famille Solomides fait état de travaux « probants » menés dans des centres de l'Institut national de la recherche agronomi que et à l'École nationale vétérinaire de Lyon. Tous ces éléments ne sont pes suffisents.

epuis décembre 1984.

En l'état actuel du dossier, après les inculpations prouoncées le 5 février (1) et compte tenu de l'émotion qu'ont soulevée chez les fidèles du docteur Solomidès les

récentes perquisitions et saisses ordennées par le juge d'instruction de Nanterre, la principale question de Nanterre, la principale question est aujourd'hui de savoir si le secrétarist d'Enat à la santé estime que la présive de Péfficacité d'un produit préfenté comme un inédicament doit toujours être apportés par son fabriciant ou si, su contraire, il faut entréprendre de nouvelles études toxicologiques en tonte indépendance, quitte à ruiner les esports de cetter qui trouvent la une ultime raison d'espèrer. récentes perquisitions et saisies

JEAN-YVES NAU.

(1) Cos inculpations out été pronou-otate de la contre de l'instruction judi-ciaire ouverte le 30 juillet dernier per le parquot de tribunal de grande instance de Manterre après plainte; le 28 juillet 1983, de la direction régionale des affaires santaires et sociales d'He-de-Prance contre la société Olés-Centre pour exercice illégal de la pharmacia. D'afitre part, Mes Georgina Dufoir, ministre des affairet sociales et de la action de set fairet sociales et de la solidarité nationale, a écrit le 15 jar dernier au commissaire de la Ré que des Hauts-de-Seine, l'invit-faire procéder à la fermeture ad

### EDUCATION

### LA GRÈVE DES ENSEIGNANTS DU SECOND DEGRÉ

elés à la grève, mardi 5 lévrier, pour protester tre l'« anstérité de la rentrée 25 » out nasez pen tre l'« sus suivi ce mot d'ordre des Syndicats nation ments de second degré (SNES-FEN) et de Pédacation physique (SNEP-FEN). Selon le mini-

tère de l'éducation nationnie, 26,6 % des enseignants et 24,4 % des surveillants out ceses le travail. Le SNES relète = 60 à 65 % de grévistes des rité des collèges et lycées - et vingt-cinq mille mani-festants dans différentes villes. Des lycéens s'étalem joints parfols aux cortèges. A LILLE

### A PARIS

### De maigres troupes contre l'austérité

Les professeurs des lycées et col-lèges n'ont pes manifesté en masse, mardi 5 février, à Paris, centre les suppressions de postes prévues pour la rentrée 1985 (cinquainte dans l'académie de Paris). Mille cinq cents personnes à poine out participé. an défilé organisé à l'appel des syntion physique (SNEP-FEN), tous deux animes principalement par des communistes, du SGEN-CFDT de la région parisienne et de quelques sections départementales du SNI-PEGC (FEN). Des militants du SNES assuraient que leurs collè-gacs avaient préféré « d'autres mo-dalités d'action » et insistaient sur le alités d'action - et insistaient sur le caractère parisien de la manifesta-tion. Pour eux, la décision de faire grève en plein congrès de la FEN ne

résulte que d'une « simple coinci-dence », les négociations pour la répartition des postes ayant lieu ces jours ci. Des emeignants du SGEN, en revanche, voyaient dans le petit nombre de marcheurs le « reflet de la division interne de la FEN ».

Les manifestants ont protesté nationale » qui, expliquait un pro-fesseur de collège situé en zone prioritaire, « met notre projet pédagogi-que par terre ». M. Chovènement, pour la première fois en tant que ministre de l'éducation nationale, a été la cible de slogans hostiles. • Rentrée Chevenement, un mauvais coup pour l'enseignement », scandaient les professeurs.

# « Pommatau avec nous ! »

De notre envoyé spécial

Lille. - M. Jacques Pommata n'avait pas évoqué la veille la grève organisée par le SNES lors de ma longue intervention à la tribune du congrès de Lille (le Monde du 6 février). Le lendemain, en privé, le secrétaire général de la FEN avouait qu'il n'était pas question pour lui de critiquer un syndicat engagé dans l'action. Alors la grève da 5 février organisée par le SNES allait-elle passer inaperçue au milieu du congrès fédéral ? C'était compter sans les interventions des délégués du SNES, qui, de la tribune, rappelaient que, « dans de nombreux col-lèges et dans les lycées les person-nels sont dans l'action ». Cétuit surtout oublier qu'à Lille aussi des professeurs faisaient grève.

Mardi après-midi, ils étaient envimardi apres-midi, ils ciaient envi-ron cinq centa, accompagnés de lycéens, à manifester dans les rues de la ville. Hasard du parcours ou volonté des responsables, le contège est passé à quelques centaines de mètres du Palais de la musique, où a lieu le congrès de la FEN. « Pommatau avec nous!», crisient les manifestants. . Krasucki, des sous l », leur lançaient quelques militants de la FEN charges d'assurer la protection du congrès. Rapidement, le cortège s'est éloigné pour se diriger vers le rectorat. Dans la salle du Palais, les interventions sur la nécessité d'agir ou non contre les décisions du gouvernement ont continué... sans incident.

SERGE BOLLOCH.

## escargotparty

il suffit de servir nos escargots pour qu'un repas banel alt un air de tête et qu'un repas de fête soit une réuselte. Une idée originale: une escargot-party où l'on déguste bourgognes et pette, arroées d'un vin frais. Et risn à préparer disserce.



Les melleurs escàrgots de Paris sont vendus au désai à la MAISON DE L'ESCARGOT tour les jours (seuf le fund) de 8 h 30 à 20 h et le climanche (usqu'à 13 h 79, rue Fondary - 15° 575-31-09.

### **ENVIRONNEMENT**

### Les entreprises supporteront le coût des risques industriels

(Suite de la première page.) Quant à l'élimination elle-même,

le gouvernement retient la proposi-tion des industriels qui se disent prêts à constituer un fends volon-taire pour gérer les déchets toxiques. lis préférent en effet verser lour e-part à une caisse commune contrôlée par eux-mêmes, plutôt que de payer une nouvelle taxe. Le gouvernement donnerait six mois aux industriels pour constituer ce fonds, en liaison avec l'Agence nationale pour la récupération et l'élimination des déchets (ANRED), dont le nouveau directeur est M. Christian Mettelet, ingénieur en chef des villes de plus de 400 000 habitants, et dont le nouveau président du conseil d'administration est M. Jean Servant (Journal officiel du 5 Tévrier).

Enfin. M= Bouchardeau a fait le bilan de la politique de résorption des anciens dépôts de déchets indusdes anciens dépôts de déchets indus-triels. Sur quatre-vingt-dix-neuf cas de dépôts « à problèmes » invento-riés dépuis 1978, quatro-vingt-deux ont été réglés à ce jour, soit par « neutralisation sur le sité », soit par « stabilisation mécanique », soit ancore par l'évacuation vers une décharge contrôlée ou par l'élimination par un centre de traitement spé-cialisé. Depuis 1983, le ministère publie tous les deux mois l'état

### Périmètres sensibles Le dossier présenté par M. Haroun

l'azieff n'est, pour sa part, qu'un projet, fondé en partie sur le rapport du général Charles Férauge, ancien chef de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, remis au gouvernement le 29 janvier. Ce rapport soulignait les carences de l'industrie chimique per rapport au nucléaire et même à la pétrochimie. Il s'agit, pour le transport des matières dangereuses, de mettre sur pied un groupe interminie tériel, qui, pendant six mois, fare un véritable « audit » de la réglementation en vigueur — réglementation jugée trop touffue et disparate. Pendent six eutres mois environ, le groupe procédera à un « tollettage » des taxtes et préparera une loi. On veut éviter une nouvelle catastrophe du genre Los Alfaques (un carnion de gaz qui explose près d'un camping) ou un accident comme celui du Mont-Louis (un cargo qui coule avec des conteneurs de combustible nucléaire).

M. Tazieff veut aussi préparer une loi sur les « zones de sécurité autour des établissements à risques », autrement dit les périmètres sensiautrement dit les périmètres sensi-bles. Actuellement, aucun texte ne réglemente la constuction autour d'une usine dangereuse comme, par exemple, La Littorale de Béziers où l'on fabrique le même pesticide qu'à Bhopal, Ce sont les maires qui, s'appuyant sur leur plan d'occupa-tion des sols, peuvent autoriser ou non la construction dans un périmètre sensible. Pour remédier à cette carence, on songe à demander aux industriels d'indemniser eux-mêmes es propriétaires de terrains-rendus inconstructibles.

ROGER CANS.

# **CELIBATAIRES** AIMERIFZ-VOUS **CHANGER VOS RENCONTRES?**



Désormais, rencontrez - grâce à une étude psychologique préalable - des personnes dont le caractère, l'affectivité et même la sexualité sont compatibles avec les vôtres.

C'est la chance fantastique que vous offre ION. Le monde change, changez aussi votre facon de découvrir celle que vous cherchez pour la vie.

# ● Ion International Institut de Psychologie fondé en 1950

PARIS - BRUXELLES - GENEVE SERVICE OF THE GRATUIT SERVICE OF THE SERVICE OF TH

|                                | ement, sous pli neutre et cacheté, | le livret |
|--------------------------------|------------------------------------|-----------|
| d'information en couleurs "Pou | r un couple nouveau".              |           |
| M. Mine Mile                   | *********************              |           |
| •                              | Age                                | -         |
|                                |                                    |           |

### L'ENSEIGNEMENT DES LANGUES VIVANTES

### M. Chevènement veut lutter contre le « monopole de l'anglo-américain »

vivantes à tous les élèves du secondaire et échapper au monopole de « l'angloaméricale » : se sout les deux orientations définies par le ministre de Péducation natiomale, M. Jean-Pierre Chevènement, qui installait, mardi 5 février, l'Observatoire des langues vivantes étrangères et ciôtarait le Salon Expolangues à Paris. ..

L'Observatoire, créé par M. Savary voici un au mais mis en place par son saccesseur, est un organe consultatif chargé d'éclairer les choix du ministre et de proposer des orientations sur l'enseignement des laughes (le Monde du le février). Il est composé d'une trentaine de membres, représentant les administrations, l'enseignement supérieur, l'inspection générale de l'éducation nationale et les associations de spécialistes de langues vivantes, ainsi que diverses personnalités. Son président, M. Roté-Pierre Girard, professeur à l'Université de Lyon-II, est l'auteur d'un rapport remis en 1983 à M. Savary, prènant « une diversification de l'apprentisage des langues vivantes étrangères ».

Repremant les conclusions de cette étude, M. Chevènement a demandé à l'Observatoire d'étudier « la possibilité de rendre obligatoire dans toutes les sections le conservatoire d'étudier « la possibilité de rendre obligatoire dans toutes les sections le conservatoire d'étudier des sections de contre les sections de contre de seules les sections de contre de seule de seules les sections de contre de seule de se L'Observatoire, créé par

demandé à l'Observatoire d'étudier « la possibilité de rendre obligatoire dans toutes les sections (y compris professionnelles) l'apprentissage de deux langues vivantes au moins ». Il a aussi auggéré l'idée d'une «épreuve d'évaluation différencée selon les langues », subie à la fin du collège (classe de truisième) et destinée à vérifier que les «apprentie-

Enseigner deux langues sages fondamentaux » sont ter-

minés. Plus généralement, le ministre a plaidé en faveur du plurilinguisme et donc du renforcement des enseiespagnole, portugaise, italienne, arabe, russe et orientales. Car, a-t-il arabe, rusée et orientales. Car, a-t-il dit, « accepter le monopole linguistique de l'anglo-américain constitue 
un appaivrissement culturel sans 
précédent ». « Nous ne luttons pas 
contre la langue et la littérature 
anglaises, a-t-il précisé, mais contre 
un monopole linguistique qui fait 
de l'anglais « basique » l'équivalent 
culturel de la puissance du billet 
vert. » M. Chevènement voudrait 
maintenir les « langues en voie de 
disparition » et intipulser une politique diversifiée des langues vivantes, 
« composante essentielle de notre « composante essentielle de notre force de frappe économique ».

composante essentielle de notre force de frappe économique ».

Avec onze langues offertes au choix de ses élèves, la France présente déjà l'une des palettes linguistiques les plus larges du monde. Des considérations culturelles et professionnelles ainsi que des phénomènes de mode relèguent cependant. cortaines d'entre elles à des places synthologues (26 122 élèves de russe en 1983-1984) et consacrent la prééminence de l'anglais (4,3 millions d'élèves). De plus, les langues dités rares sont parlois mal considérées par les chefs d'établissement car elles «dévorent» des postes d'enseignants pour peu d'heures de cours. A ce sujet, M. Chevènement a annoncé qu'il étudiait la possibilité de permettre aux diplômés de ces langues minoritaires, d'enseigner parallèlement une autre matière (le français par exemple) afin de pouvoir assurer un service entier dans un même établissement.

THE TOTAL PROPERTY. State State of the 79.44 A THE STATE OF THE J. 100

cinquanta

rétablis**ser** 

LES SIGNATARES

7923 - 7944 75 Ferris - 7944 72 Ferris - 7944 the sound THE PROPERTY IS The second second

FREE LAND A SECTION OF THE PROPERTY OF T A SECTION OF THE PROPERTY OF T ها محروده المعالمة المعالمة والمعالمة والمعالمة والمعالمة والمعالمة المعالمة والمعالمة والمعالمة والمعالمة وال المعالمة والمعالمة و

COUR EURCPEENINE INILE LA REVOCATION DEM FERRANDI Description of the second ----

22 M = Feet i marian THE STATE OF THE PARTY OF THE P \*\*\* (日本) (日本) マ Finne 100年 STATE COMES TO FATH BOY 52. gre as Military main me die. . AND THE PARTY OF T girthaut and the First fi appearance of the analysis

TO TOO LAND A TO LAND WE manting of the second tentific - to the Butter of the street AND MAY A STORY OF THE Attended to the color of the light 4111111

Butter - ---Districtions for war in the Committee of the same Transaction of the second A Property of the Control of the Con 等 非正常的人的 無人機 The state of the second **電子の一、 1000 日本** \$15 mm AND THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED

Ber Lee a . - - - - - -1930-19-

Andrew and the second second second Para a principal s

THE CONTRACT OF THE CONTRACT O

44.5 July 1

te in Section 1. Table 1 Address of the same The Tark of the Control of the Contr

Mary .

recentes perquisilions et p ordonnées par le juge d'inse-de Nanterre, la principale per de Nanterre, la principal pe est aujourd'hui de savoir si le tariat d'Etat à la santé estine t presenté comme un médic-quésenté comme un médic-doit toujours être apponée pe-fabricant ou si, na contraine fabricant ou si, na contraire de nouvelles è toxicologiques ea toute in dance, quitte à ruiner les este-ceux qui trouvent là une this son d'espérer

JEAN-YVES NO

(1) Ces inculpations on et p.
cées, dans le cadre de l'instrucio
ciaire ouverte le 30 juillet denie
parquet du tribunal de grante
de Nanteste après plainte, le 3
1983, de la direction régions
affaires anitaires et sociale
de France contre la sociale Oude France contre la société Oler pour exercice illégal de la ples.
D'antre part, Mac Georgia li
ministre des affaires sociale e;
solidarité nationale, a écrit le l'adernier an commissaire de la se-que, des Hauts-de-Seine, l'inig faire procéder à la fermenne de trative de cet établissement

### ENVIRONNEMEN

### Les entreprises supporteront le cri des risques industri - Suite de la première page

Quant à l'élimination ellent le gouvernement retient la per tion-des industriels qui n'é préts à constituer un fonds : laire pour gérer les déchets me. lis préfèrent en effet vers quote-part à une caisse con de payer une nouvelle taxe la verdement donnerait six mis industriels pour constituer α k en haison avec l'Agence une pour la récupération et l'élime des déchets (ANRED), dont : year directeur est M. Chic Mettelet, ingénieur en che:

villes de plus de 400 000 bir

et dont le nouveau préside

conseil d'administration est M!

Servant (Journal office Enfin, Mes Bouchardeau it bilini de la politique de résques anciens dépôts de déches triels. Sur quatre-vingt-diamide dépôts à problèmes in rice depuis 1978, quatre vist ont été réglés à ce jour, se « neutralisation sur le site. par . stabilisation mécanique encore par l'évacuation voi décharge contrôlée ou par l'és tion par un centre de traitemes cialisé. Depuis 1983, le me public tous les deux mes ft

### Périmètres sensible

d'avancement de ces travant

Le dossier présenté par M. IF Tazieff n'est, pour sa pert, qual jet, fondé en partie sur le repré general Charles Férauge, mont de la brigade des sapeurs por de Paris, remis au gouver 29 janvier. Ce rapport souling carances de l'industrie dime rapport au nucléaire et mans pétrochimie. Il s'agit, pour li port des matières dange mettre sur pied un groups inter teriol, qui, pendent six mois, veritable « audit » de la régi tion en vigueur — régente jugée trop touffue et disparte dant six nutres mois ente. groupe procédera à un consider textes et préparera west éviter une nouvelle cata du genre Los Alfaques (un care gaz qui explose près d'un our un accidant comme de Mant-Louis (un cargo qui contre des continues de combi

M. Tazieff veut aussi pris ioi aur les e zones de sicul des établissements à ist sutrement dit les permen ples. Actuellement, aucul to mente la constuction Time usine dangereuse con mple, La Littorale de par on fabrique le même pest Shopel. Ce sont les men l'appuyant sur leur plen des ion des sols, peuvent suit non la construction dans in re sensible. Pour remodel arence, on songe a dema ndustriels d'indemniser en se propriétaires de terrais nconstructibles.

### Cinquante-huit députés réclament le rétablissement de la peine de mort

### LES SIGNATAIRES

Voici la liste des députés qui ont signé la proposition de loi :

• RPR ET APPARENTÉS : Vincent Ansquer, Pierra Bache-Vincent Ansquer, Pierre Bache-let, Jécques Baumel, Pierre de Bénouville, Gérard Chasseguet, Roger Correze, Pierre-Bernard Cousté, Xavier Daniau, André Durr, Jean Falata, Roger Fossé, Jean Foyer, Edouard Fédéric-Dupont, Hann de Castines, Jean-Louis Goasduff, Pierre Godefroy, Daniel Gouler, Espoche Casten-Daniel Goulet, Fançois Grussen-meyer, Olivier Guichard, Gabriel Kaspereit, Pierre-Charles Krieg. René Le Combe, Yves Lancien, Marz Launol, Jean de Lipkowski, Claude-Gérard Marcus, Jacques Medecin Roland Nungesser Charles Paccou, Régis Perbet, Michel Péricard, Camille Petit. Bernard Rocher, Hyacinthe San-Ioni, Georges Tranchant, Robert

• UDF ET APPARENTES Henri Baudoin, Marcel Bigeard, Claude Birraux, Jean Brocard, Albert Brochard, Jacques Fre chier, Francis Geng. René Hoby, François d'Haieourt, Maurice Ligot, Raymond Marcallin, Joseph-Henri Maujouan du Gas-sat, Alain Mayoud, Gilbart Mathieu, Georges Mesmin, Pierre Micaux, Charles Millon, Louise Moreau, Paul Pernen, Jean Pronol. Adrien Zeller.

. NON INSCRIT : Maunce

M. Roland Nungesser, député (RPR) du Val-de-Marne, n com-menté, mardi 5 février, à l'Assembiée nationale, au cours d'une conférence de presse, la proposition de loi en faveur de la peine de mort dont il devait annoncer le dépôt, après les assassinats de vicilles dames dans le dix-huitième arrondissement de Paris (le Monde du 5 novembre 1984). Cette proposition, qui n recueilli la signature de cinquante-hnit députés de l'opposition, prévoit le rétablissement de la peine capi-tale en cas - de rapt d'enfant ou prise d'otage quand la victime n'est pas rendue vivante; meurtre ou assassinat d'un agent de la force publique ou de l'indministration pénitentiaire dans l'exercide de ses fonctions : assassinat précédé de sévices ou de tortures ; récidive de

crime de sang ». Parmi les signataires figurent deux ancions gardes des sceaux, MM. Jean Foyer et Olivier Gui-chard, et, en plus de M. Nungesser, treize autres anciens ministres ou secrétaires d'Etat.

M. Nungesser a fait remarquer que deux de ses collègues qui, en 1981, avaient voté l'abolition de la peine de mort étaient, aajourd'hui, signataires de sa proposition. Il s'agit de MM. Camille Petit (Martinique, RPR) et Adrien Zeller (Bas-Rhin, apparenté UDF). M. Nungesser estime que les partisans de la peine de mort dans les groupes UDF

et RPR, sont pius nombreux que les signatures qu'il a recueillies le laissent penser, car certains de ses collègnes invorisent la discipline de

Or, ces derniers ne se sont pas prononcés. M. Nungesser affirme en particulier qu'au RPR unc - très grande majoriré - de ses collègues sont l'avorables na rétablissement de la peine enpitale. Cela résulterait d'un pointage téalisé par M. Claude Labbé, président du groupe, après les assassinats de vieilles dames dans le dix-huitième arrondissement de

M. Nungesset justifie son initia-tive pat - l'absence de toute propo-sition gouvernementale définissant une pelne de substitution ». Il estime que les trois quarts des Français l'approuveraieat s'ils étaieat consultes. Il pense en outre que, - si la peine de mort n'est pas dissuasive dans les crimes passionnels, elle l'est incontestablement vis-à-vis du grand banditisme ». Le député du Vnl-de-Marne est partisan du remplacement de la guillotine - par un mode d'exécution moins prachronique et moins sanguinuire - qu'il n'a pas précisé et s'est déclare · contre la peine de mort à titre personnel · même s'il juge de son - devoir de législateur d'en proposer le rétablis-

### LA CONVENTION DES NATIONS UNIES CONTRE LA TORTURE

### L'identification du mal

(Suite de la première page.)

Pour autant, il ne fant pas méconnaitre la portée d'une telle convention. Ne serait-ce que par sa seule existence, alors que tant d'Etais, dont les plus authentiquement démocratiques, y compris la France, ne retienment pas la torture comme un délit spécifique, mais n'y voient au mieux que la circonstance aggravante d'une autre infraction. Il est vrai que ce vide juridique est, en France, comble dans l'avant-projet de code pénal. Mais sa promu!gation n'est nas pour demain.

### L'aveu et l'image

Le principe est pourtant satisfaisant, puisque est compétent tout Etat sur le territoire duquel un tortionnaire est arrêté, quels que soient sa nationalité, celle de sa victime en bien le lieu de perpetration de la tor-

Ainsi devraient pouvoir etre mises en échec les manœuvres par lesquelles les Etais, spécialistes avérés de l'évasion juridique, tenteraient d'échapper aux rigueurs d'une Convention qu'ils ont ratifiée,

pour un pays de torture de ratifier la modère notablement en admettant Cunvention pour se donner une image respectable. Mais l'absecce de ratification sera une forme d'aveu, obtenu sans violence au profit de la communauté internationale. De même, si un navs démocratique l'a ratifice puis est victime d'un coup d'Etat, les putebistes auront peine à dénoncer la Coaventien, à moins de reconnuitre inso facta que la torture va être élevée au rang d'une méthode de gouvernement.

Or la Convention contient nombre de dispositions favorisant, sinon le repentir des Etats, du moins la démonstration publique qu'ils ent mal agi. Certains innovent en fait de droit international notamment pour ce qui concerne la procédure applicable devant le Comité contre la torture qui sera le juge nature! des pays

La Convention curapéenne des droits de l'homme exige du plaignant qu'il ait agi devant toutes les juridictions compétentes du pays fautif avant de recourir contre lui devant les juges de Strasbourg. La Convention des Nations unies

Il sera en particulier périlleux - reprend ce principe. Mais elle le qu'il peut y être dérogé s'il est clair que les juridictions du pays ne feront pas loyalement leur office.

JUSTICE

Cette philosophie fait de la Convention autant un code moral qu'une loi au sens étroit du terme. Elle rappelle des normes pius qu'elle n'en crée: mais selon une forme solennelle, qui ravive et étend d'autres textes animés du même souci : la Déclaration universelle et la Convention européenne des droits de l'homme ou le Pacte international sur les droits civils et politiques

C'est en veriu de cela que ni l'état de guerre ni aueun autre état d'exception ne peuvent justifier l'emploi de la torture, ni même constituer une eirconstance - atténuante -. Le tortionnaire lui-même ne peut s'abriter derrière l'ordre reçu (le droit français prévoit la désobéissance légitime à l'ordre manifestement illegal).

C'est aussi pourquoi les Etats s'interdisent de remettre qui que ce soit, délinquant politique ou de droit commun, à un pays où eette personne - risque d'ètre saumise à la torture -. Un argument utile pour ceux qui s'étaient opposés à l'extradition de trois Basques vers l'Espagne, où l'on sait que subsistent des flots de torture.

### LA COUR EUROPÉENNE ANNULE LA RÉVOCATION

### De notre correspondant

DE M. FERRANDI

Bruxelles (Communautés européennes). - La Cour de justice européenne vient d'annuler la révocation de M. Jean-François Ferrandi, fonctionnaire à la Commission européenne, décidée par cette dernière en nvril 1983 (le Monde du 13 avril 1983). M. Ferrandi, alors cabinet ministériel français, avait été élu à l'assemblée régionale corso sur la liste UPC (Union pour le peuple corse) de M. Edmond Simeoni. Il lui était reproché d'avoir frappé le directeur général de l'administration de la Commission, à la suite d'une discussion difficile sur son statut.

Le conseil de discipline de l'institution bruxelloise avait préconisé une sanction qui s'apparentait à bien des égards à une solution de conciliation. La Commission avait cepen-dant opté pour la sévérité, bien qu'an dire même de son service juriique, il n'apparaissait pas imposs ble qu'nn fonctionnaire détaché puisse exercer un mandat électif dans une assemblée régionale. Elle n'avait voulu retenir que l'incident fâcheux auquel la controverse avait

La Cour de justice considère aujourd'hui que la révocation de M. Ferrandi était insuffisamment motivée. Celui-ci retrouve donc ses droits. La Commission, qui devra une seconde fois se pencher sur le dossier; peut, à condition de mieux étayer son argumentation, décider à nouveau la révocation. On peut penser cependant qu'elle interprétera l'arrêt de la Cour comme signifiant, an-delà de la forme et de la procé dure, qu'il y nvait une disproportion e entre les griefs reproches à M. Ferrandi et la sanction pronon-

Ph. L.

### SPORTS

 PATINAGE ARTISTIQUE. Championnais du monde à Göteborg. - Les Soviétiques Elena Valova et Oleg Vasiliev ont remporté, mardi 5 février, à Göteborg (Suède) le titre de champion d'Europe de patinage artistique par couples. D'antre part, le Français Fernand Fedronic occupe la première place de l'épreuve masculine des championnats d'Europe après les figures imposées; il devance le Tehécoslovaque Josef Saboveik. favori de la compétition en l'absence du Soviétique Alexandre Fadeev,

• SKI ALPIN. - Vainqueur de la descente et du slalom des championnats du monde qui ont lieu à Bormio (Italie), le Suisse Pirmin Zurbriggen u remporté le titre du combiné en assurant une cinquième place dans le «spécial», gagné, mardi 5 février, par le Suisse Thomas Buergier devant les Antri-chiens Ernst Riedelsperger et le Français Michel Vion Ce dernier. vainqueur à Schladming (Autriche) en 1982 lorsque le combiné avait été boudé par les meilleurs, a terminé, cette année, à la cinquième place devant son camarade Franck Pio-

# EN BREF

### **Fausses factures** de Marseille

### Le parquet et la ville font appel

Le parquet de Marseille a interieté appel a minima du jugement rendu le 21 janvier par la sixième chambre correctionnelle du tribunal de Marseille contre une vingtaine de personnes condamnées dans l'affaire des fausses factures» (le Monde du 23 janvier). Après plus de deux mois de débats, le tribunal avait infligé des peines que le ministère public a jugé insuffisantes. M. Zemour, ancien inspecteur cen-tral des impôts à Nice, a été condamné à neuf ans de prison dont trois avec sursis et 300000 francs d'amende, alors que dix ans fermes de prison avaient été requis contre

Pour sa part, le conseil municipal de Marsoille a autorisé, lundi 4 février, le maire, M. Gaston Defferre, ministre du Plan et de l'aménagement du territoire, à interjeter appel du même jugement. La ville avait ohtenu le versement d'une somme de 1557300 francs pour son préjudice matériel, mais le tribunal l'avait déboutée de son action en réparation du préjudice moral, en estimant que «le défaut de surveillance de ses organes supérieurs excluait qu'une indemnité symbolique puisse lui être allouée ». Le rapport présenté par M. Defferre soulignuit que cette décision - ne correspondait pas aux circonstances de l'affaire. Dans la discussion, naait pas aux circonstances M. Jean-Claude Gaudin, député (PR), et M. Hyacinthe Santoni, député (RPR), ont l'un et l'autre vivement reproché sa mauvaise gestion - au maire de Marseille. C'est mon honneur de demander que le jugement tienne compte de tous les éléments du dossier et que route la lumière soit faite -, n souligné M. Defferre.

 La commission de Strasbourg juge recevable une plainte contre la Suitse. - La Commission eurocenne des droits de l'homme vient de déclarer recevable une plainte déposée contre les mutorités helvétiques par un ressortissant italien, M. Lorenzano Bozano, expulsé de France vers la Suisse puis de Suisse vers son pays. La cour de Limoges avait refusé en 1979 l'extradition de M. Bozano condamné par contu-mace en Italie pour le meurtre d'une cente, mais le ministère de l'intérieur français l'avait fait expulser, malgré les protestations de son nvocat Me Robert Badinter. Une plainte de M. Bozano contre la France avait déjà été déclarée recovable par la Commission de Strasbourg au mois de mai (le Monde du 17 mai 1984).

PERSONNEL.

L'ORDINATEUR

PERSONNEL

GAGNER 75 000 F DE L'HEURE ?

UNE ENQUETE DE L'ORDINATEUR

C'EST L'ESPOIR DES PIRATES DE LOGICIEL

### Manifestation contre Jean-Luc Godard à Paris

Une centaine de catholiques se sont rassemblés devant le cinéma Gaumont des Champs-Elysées, le mardi 5 février de 19 h 45 à 22 heures; afin de protester contre la projection du film Je vous salue Marie de Jean-Luc Godard. Regroupés autour d'un nutel portatif sur lequel étaient disposés des cierges, une statue de la Vierge et des fleurs blanches, ils ont, sous la conduite d'un écclésiastique revêtu des habits liturgiques, récité des Pater et des Ave durant le temps de la séance. Parmi les fidèles réunis en ce « rosaire de réparation » figurait

une bonne proportion de jeunes. A sa troisième semaine de diffusion, le film de Jean-Luc Godard, que les magistrats ont refusé de censurer, continue de susciter ici et là Versailles, Nancy et Nantes.

### **Aux Pays-Bas**

### Le clergé de Bois-le-Duc proteste contre la nomination

d'un évêque conservateur (De notre correspondant.)

Amsterdam. - Trois mois avant visite que Jean-Paul II doit faire aux Pays-Bas, les doyens de l'évêché de Bois-le-Due se sont élevés contre la nomination de leur nouvel évêque, Mgr Jan Ter Schure.

Dans une lettre adressée à Jean-Paul II, et publiée dans la presse, trento des trente et un doyens ont fait part de lour - inquiétude et désapprobation - à propos de cette nomination, soulignant notamment qu'ils ne partagent pas l'avis de Mgr Jan Ter Schure, scion lequel les homosexuels et ceux qui vivent en concubinage doivent être exclus de

Le prédécesseus de Mgr Ter Schure, Mgr Johannes Bluyssen, s'est dit - deçu - par la decision du Saint-Siège. Celle-ci s'inscrit dans la reprise en main par Rome de l'Eglise catholique aux Pays-Bas, jngée coupable de progressisme dans les années 60.

Mgr Ter Schure est l'ancien auxiliaire du très conservateur évêque de Roermond, Mgr Joannes Gijsen. La reprise en main de l'Eglise néerlandaise, qui a fait l'objet en 1980 d'un plétée. Des sept évêques néerlandais, seuls ceux de Groningue et de Breda sont encore considérés comme proches des thèses progressistes qui avaient tant mécontenté la curie romaine

LE N' 12 CHEZ VOTRE MARCHAND

R. T. S.

### Organisès par «Droit et Démocratie»

### Les débats du colloque «Progrès des Libertés» seront ouverts au public

Le quarante-troisième colloque organisé par « Droit et Démocratie». consacré, cette année, an «Progrès des libertés», aura lieu les vendredi 8 et samedi 9 février à l'Assemblée nationale (1).

Pour la première fois, le public sera invité à participer aux débats animés par les personnalités sui-vantes : MM. Robert Badinter, ministre de la justice, Jacques Ribs, conseillor d'Etat, président de Droit ot Démocratie», Roger Errera, conseiller d'Etat, Yves Jouffa, président de la Ligue des droits de l'homme, Jacques Léanté, directeur de l'Institut de criminologic de Paris, François Luchaire, proseur à l'université de Paris I, Louis Pettiti, président de l'Institut des droits de l'homme au barreau de Paris et Roger Pinto, professeur à l'université de Paris 1.

(t) t0t, rue de l'Université, 75007

 L'amélioration du fonctionnement des tribunaux. - M. Robert Badinter, ministre de la justice, a installé, lundi 28 janvier, le Comité d'études pour l'amélioration dn fonctionnement des juridictions, dont la création avait été annoncée par le garde des secaux le 10 décem-

 Composé exclusivement de pra-ticiens de la magistrature et du barreau, le comité formulera des avis et des suggestions et effectuera des études sur l'organisation et le fonctionnement des tribunaux », indique le ministère.

confiée à M. Pinot, ancien premier président de la cour d'appel de Ver-sailles. Il comprend : M= Sabatier, président du tribunal de grande ins-tance (TGI) de Fontainchlean; M. Foulon, président dn TG1 de Blois; M. Brun, procureur de la République près le TGI de Rennes; M= Salvat, premier substitut an parquet de Versailles; M= Bouxin, greffier en chef au TG1 d'Ortéans; M. Moreau, greffier en ehef an TGl de Béthune; Me du Granrut, ancien hâtonnier du barreau de Paris; Me Favreau, bâtonnier du barreau de Bordeaux ; et M. Charpenel, ma-gistrat à la direction de l'ndministration générale et de l'équipement un ministère de la justice.

PRÉCISION. Mª Marie-Thérèse de Givry, substitut du procureur de la République à Nanterre - et non Mª Edith du Breuil, comme nous l'avions écrit dans le Monde daté 3-4 février. qui, en tant qu'avocat général, a requis une peine de quatorze années de prison contre Bernard Depitout. meurtrier d'un jeune Marocain. D'antre part, dans le Monde du 6 février, le nom de M= Marie-Thérèse de Givry uvait été mai orthographic.

### Une usine de retraitement nucléaire sera construite en Bavière

Les autorités ouest-allemandes viennent de donner le seu vert à la construction d'une usine de retraitement des combustibles irradiés dans les centrales nuclèaires. Ainsi, la République fédérale d'Allemagne reoint dans ce domaine d'activité les Français, qui disposent à la Hague (Manche) d'un atelier de retraitement et achèvent la construction d'une unité de grande taille, et les Britanmques, qui font de même à Windscale.

Cette usine de retraitement allemande, d'une capacité de 350 t/an - contre 800 t/an à la Hague, devrait-être implantée à Wackersdorf, à une soixantaine de kilomètres à l'est de Nuremberg (Bavière), si l'on en croit la Société ouestallemande de retraitement (DWK). Pour la construction de cette usiné qui coûtera 10 milliards de marks soit un peu plus de 30 milliards de - et sera opérationnelle en 1994, DWK devrait faire appel aux compétences françaises en s'associant pour certaines parties des installations aux firmes françaises Cogema et SGN (le Monde du 28 juin

· Nouvelle plainte en diffamation contre le professeur Mériel. -Le docteur Archambeau, l'un des deux médeeins inculpés d'assassinat après le déees d'une mnlade, M= Nicole Berneron, à l'hôpital de Poitiers a déposé mardi 5 février une plainte en diffamation contre le professeus Pierre Mériel. L'autre médecin inculpé, le docteur Diallo, avait déposé une plainte similaire le

# Halte au Vol serrure à 5 points



### Le bon vouloir des Etats

Pour nécessaires qu'elles soient. les dispositions de la Convention seront soumises au bon vouloir des Etats, dont on sait ce qu'il faut espérer. Aussi le texte a-t-il prevu, après d'autres, ua comité de contrôle dont les dix membres, élus par les Etats ayant ratific le traite, seront choisis parmi des personnalités dont la compétence est reconnue dans le domaine des droits de l'bomme

Ce comité aura le pouvoir d'enquêter sur le terrain. Avec l'importante restriction que l'Etat en soit d'accord. Mais il sera surtout fort de sa relative liberté d'expression. Certes, les pays de l'Est ont obtenu in extremis qu'il n'ait pas le pouvoir de « condamner » un Etat. Plus encore, ils ont fait inscrire que la compétence du comité serait facultative. Mais les commentaires de portée générale ou le rapport annuel auxquels le comité est autorisé permettent bien des choses si ces textes reçoivent la diffusion appropriée.

Au regard d'une telle convention, deux attitudes sont possibles. La vision pessimiste revient à faire peu de cas d'un traité qui sera plus souvent bafoué qu'oa ne eherchera à le

La version optimiste participe de la première et reconnaît que la torture bénéficie d'une prospérité qui n'eut jamais pareille expansion géographique. Mais, précisément aujourd'bui, la torture est identifice comme un fléau specifique et non pas comme une ignominie parmi d'autres. De la part de la communauté des Etats, le mal recoit son nom. Le chasseur peat sonner la vue et chacun espérer que, un jour, la bête sera prise.

PHILIPPE BOUCHER.

### LA DÉFINITION

ARTICLE PREMIER. - eLe terme torture désigne tout acte souffrances aiguēs, physiques ou morales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d'obtenir d'elle ou d'une tierce personne des rense Dunir d'un acta qu'elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d'avoir commis, de l'intimider ou de faire pression sur elle ou d'intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu'elle soit, lorsque de telles douleur ou souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. Ce terme ne s'étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles, »



La Sgna" La ligne 770 60,00 106,74 OFFRES D'EMPLOI 32,02 71,16 DEMANDES D'EMPLOI . . . . . . . 60.00 60,00 60,00 

# ANNONCES CLASSEES

ANNONCES ENCADRÉES 51.00 60.48 OFFRES C'EMPLOI ..... 15,00 17,79 46,25 IMMOBILIER . Profession June 1: -AUTOMOBILES ........ 39.00 46.25

OFFRES D'EMPLOIS

OFFRES D'EMPLOIS

# Pcrédit foncier de france

organisera à PARIS, le JEUDI 14 MARS 1985 un-concours d'agent administratif pour le recrutement

# d'EMPLOYES(EES) de BUREAU

Ce cancaurs, auvert paur 20 postes, est accessible aux candidats(es) remplissant les canditians suivantes :

• passéder la nationalité française au celle d'un autre Etat membre de la Cammunauté Ecanamique Eurapéenne,

• être âgés(ées) de plus de 18 ans et de mains de 30 ans au 1er janvier 1985,

• être titulaires du B.E.P.C. au Brevet des Collèges ou d'un diplâme au moins équivalent (C.A.P. à caractère administratif par exemple).

Les inscriptions serant prises du 11 au 22 février 1985 inclus (aucun dassier ne sera envoyé par vaie pastale après le 19 février 1985 par le Service du Persannel).

Renseignements complémentaires et documentation peuvent être obtenus de préférence en écrivant ou en se présentant, ou CREDIT FONCIER de FRANCE - Service du Personnel et des Relations du Trovail -Bureau «Information-Concours», 19, rue des Capucines, B.P. 65, 75050 Poris cedex 01.





# **Formateur Qualité**

### banlieue Ouest

Le Groupe SOCOTEC (2400 personnes en France et dans le monde) s'est sequis par la compétence de ses collaborateurs et la sérieux de ses prestations, une très grande notoriété dans les milieux de la Construction et de

Dans le cadre du développement des activités et des produits de notre Direction SOCOTEC QUALITE, nous recherchons sujourd'hui un FORMA-TEUR. Agé de plus de 30 ans, de formation supérieure, vous avez acquis par plus de cinq années d'experience professionnelle la maîtrise des problèmes d'organisation industrielle esur la terraine. Vous êtes déjà familiarisé avec les techniques de formation et de commercialisation.

Dans une jeune équipe de spécialistes, vous serez eppelé à assurer pour notre clientèle l'animation de stages de formation (en inter et en intra entreprise) dans le domaine de la gestion de la qualité. Vous participerez également à l'élaboration de nouveaux stages. Votre poste sera basé à SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES (20 minutes de

Si cette offre vous intéresse, adressez votre candidature sous réf.85.01 à

P. CANDES - SOCOTEC - Direction des Ressources Humaines 3 avenue du Centre - 78182 SAINT QUENTIN EN YVELINES.

SATEMETT 951-08-72 (1) RÉDACTEURS TECHNIQUES BTS ELECTRONIQUES

(2) INGÉNIEURS débutants ÉLECTRONIQUE

**PRDFESSEURS** 

MATHÉMATIQUES
PHYSIQUE, FRANÇAIS
PHYSIQUE, FRANÇAIS
Qualifida et expérimentés
Libres du 24/03 au 05/04/85
ou du 29/03 au 13/04/65
pour COURS DE VACANCES
Ecr. se n° 72.873 Publicité
ZEMOR. 3, nue St-Fisere
76002 PARIS, qui transm.

INFORMATIS INGENIEURS OPS 8 Importents projets essageries électronic

INGÉNIEURS VAX 780

ensabilité systèmes centre de traitement. ING. CONCEPT. Projets I6M/CICS 26, rue Daubenton, 5°. Tél.: 337-99-22:

Sté informatique leader dans le distribution de micro - ordina-teurs « clés en mein » rech.

-STIATZIZZA TECHNICO-CCIAUX

Ambitieux et motivés pour ins-teller des micro-ordinetaurs en entreprise.

Déplacements en province. Formation supérieurs gestion. Connaiss. micro - informatique appréciée.

Etrire avec C.V. à CEGI, 16, impasse Compoint, 75017 PARIS.

CENTRE DE RECHERCHES

AIDE-COMPTABLE

2° DEGRÉ
TITULANE du 8.E.P.
Adr. C.V. détailé de prét. e/réf.
6.812 à Pieme LICHAU S.A.
B.P. 220, 78063 Paris
Cadex 02, qui transmettre.

ADMINISTRATRICE(EUR)
Mini 28 acs, expér.
confirmédia, gestion, relations pouvoir publ. (minetières, collect. localed ;
Rémunération à débattre.

Env. C.V. détail. + lettre sous le n° 301.128 M RÉGIE-PRESSE 7. nus de Monttessuy, Paris-7-

and the state of t

Entreprise de marbrerie bâtiment recherche

POSEURS QUALIFIÉS DE TOUTE URGENCE.

Tel. à part. de 18 h au 832-81-84. ON DEMANDE

PERSONNE

Ayent TRES BONNE ORTHO-GRAPHE pour faire correction

Ecrire sous le nº T 301, 130 M

DNIVERSITAIRE

1 à 2 ans. Logament ensuré.
Possibilité fréquents déplacements. Ecrira suec c.v. sous
r 6 18-115043 à PUSI.CITAS, CH 1211 GENÈVE S.

LYCÉE FRANÇAIS DE LOS ANGÉLES recherche

PROFESSEURS:

monie, philosophie, math

historie-géographie, sciences naturelles, physique-chimie et inetituteurs / Inetitut ricea. Envoyer c.v. et photo 3281 Overfand Avenue Los Angeles California 30034.

Bureau d'études spécialisé recharche un ingénieur

**CIRCULATION** 

et TRANSPORTS

pour mission longue durée (2 ens minimum) en Afrique noire francophone. Expérience 5 à 10 ans indisponsable dans le domaine des études urbaines de transports et de circulation : analyses de projets de transports ou d'infrestructures, enquêtes, traitements informati-

Avant. Ide à l'expetriement. Envoyer c.v. en précisant de nière rémunération annuelle sous néf. 8227 eu Cabines 80UCHE, 16, rue Thiers, 13100 Abren-Provence,

 Journaliste expérimentéle
 Conneissance approfondée
de la publicité et des médies
 Lieu de résidence :
 Macsellie.
 Envoyer C.V., photo et prétent.
à Catherine Cherié, Stratégies,
15, square de Vergennes,
75015 Paris. RÉGIE-PRESSE 7, rue de Monttessuy, Paris-7

**VILLE DE MARTIGUES** emplois internationaux

DIRECTEUR DE CABINET (grade Secrétaire général das villes de 40.000 à 80.000 habitants). Personne eyent très bonne formation universitaire, polyejotte; esprit de synthèsa et rédection alsée. Travail de recherches et secrétariat à MARBELLA (Espagne). Bon seleire en contrat minimum 1 à 2 per l'occepte de la la comment de la la comment de la commentant de la comment

emplois

régionaux

STRATÉGIES

racherche pour lancer son édition maracillaise

RÉDACTEUR EN CHEF

PROFIL SOUHAITÉ:

Etre tituleire d'une maîtrise da droit public ou d'a sciences économiques; sciences économiques; Etre un bon organisation avoir une solide expérie en matière d'organisati des services; Etre dynamique et motive Aptitude à l'encadrement à la communication.

Adresser condidetures et c.v. détaillé à M. le Maire, 8.P. 101 13694 Martigues Ce-dex avent le 28 FÉVRIER 1985.

automobiles ventes

de 5 à 7 C.V. A vendre RENAULT 6 GTL, mo-dèle 84, 26.500 km. Excellent état général, 38.000 F. Contactez tél. 660-25-47, après 20 heures, 664-16-16 (poste 3266) bureau.

> propositions diverses

L'Étet offre des emplois stables, bien rémunérés à toutes et à tous avec ou sens dipôleme. Demendez une documentation sur notre avec apécialiée FRANCE-CARRIERES (C 12) B.P. 402 - 09 PARIS.

Lirance

### MICHEL MILLE

est heureux de vous annoncer qu'il vient de prendre la direction du département Recherche de Cadres Dirigeants et Cadres spécialisés en informatique et électronique. . .

et Olivier de FIOHAN CHABOT.

A PLUS FRANCE - Tour Maine Montparnasse BP 112 - 33, avenue du Maine 75755 PARIS Cédex 15

Yves CORCELLE, Jacques PINAULDT

Tel.: (1) 335-36.13.

Il rejoint dans l'équipe dirigeante de A PLUS FRANCE :

# LOFT 8 P. **950.000** F.

**BD VOLTAIRE** Près NATION, dans imm, ari-cleo, 2 p., cuis., bains, libra de suite. GÉRANT, 233-04-30.

1º arrdt

PALAIS-ROYAL, MML XVIII-4/8 Pièces, parfait état 3º étage, LITTRE 544-44-6.

4º arrdt

COEUR MARAIS

HOTEL PARTICULES BREUSES SURFACES / ENOVER. 236-63-62.

5° arrdt

12ª arrdt PL. DAUMESNIL

13° arrdt LDFT

Téléphone : 329-58-65. tit insm. régent et con PRIX INTERESSANT

: 14ª arrdt RUE BEAUNIER 63 m²

ple + chbre, culs., i ETAT IMPECCABLE GARBI - 527-22-88.

15° arrdt 15. 42 m² + ceve, 2 p. cul-sine, entrife, w.-c., de-berres. Sur place samedi. 16, dranche 17 février de 11 h à 13 h, 23, rue Cambronne, 2 étage, sur cour, à droite,

CAMBRONNE BEAU LOFT EN DUPLEX 100 m° A RENOVER. GARBI - 567-22-88,

DEMANDES D'EMPLOIS

### **CHEFS D'ENTREPRISE**

L'Agence Nationale Pour l'Emploi vous propose une sélection de collaborateurs :

 INGENIEURS toutes spécialisations CADRES administratifs, commerciaux JOURNALISTES (presse écrite et parlée)

CADRE FINANCIER - 50 ans, créateur et dirigeant d'entreprises, trilingue français, anglais, al-lemand spécialiste de la recherche de la négocia-tion et de la gestion de contrats à l'exportation et de financements internationaux - mettrait son ex-périence à la disposition de groupes industriels ou financiers en France ou à l'étranger (section BCO/ICB 613). BCO/JCB 613).

ASSISTANTE DE DIRECTION - 45 ans, formation littéraire - diplôme de technicien organisation et gestion d'entreprises - 20 ans d'expérience - secrétariat hant niveae - négociations commerciales - relations avec presse - Recherche poste avec responsabilité et contacts de préférence dans société édition ou de services - Paris et région parisienne - libre immédiatement. BCO/GR 614.

CADRE COMMERCIAL INTERNATIONAL CADRE COMMERCIAL INTERNATIONAL

Britznnique - 46 ans - pilote privé certificat
Schiller MBA//SB Management - anglais, francais, espagnol, allemand courants. 20 ans d'expérience - vente directe produits industriels - supervision des réseaux en Europe + Scandinavie Offre services à entreprise désirant développer
marchés USA - Canada - Australie - NZ - RU.
Disponible immédiatement. BCO/JCB 615.

ERGOTHÉRAPEUTE - 24 ans - Diplomée d'État - Expérience médicale. 1 an 1/2 - Anglais

courant.
RECHERCHE un poste au sein d'une entreprise informatique désirant associer ces formations pour développer un nouveau secteur de travail. BCO/JCB 616.

ECRIRE OU TELEPHONER : 12, rue Blenche, 75436 PARIS CEDEX 09 Tdl.: 285-44-40, poste 33 pt 26.

Cadre bancaire classe VII CHERCHE PLACE

EXPLOITANT CONFIRME

SPECIALISTE PME/PMI ET VOCATION INTERNATIONALE

Téléphone : 708-22-49.

Commis métreur, Ebre rapidement recherche émploi émps prises 6.E. ou tachnico-commercial, toutes régions. Eur. a/m 6.846 le Monde Pob., service ANNONCES CLASSIES, 5, rue des Italiens, 75009 Paris.

SECRÉTAIRE DE RÉDACTION

JURISTE

41 ans, mattrine en droit privé, mention droit des affaires internate, ancien traduct, interprive reconvert, Scence and, licence all, metr, espagn, goût des contacts et libre de voyager, cherche poste vivarit orienté vers l'international.

Tél.: 326-33-80.

presse lócale. Tél. : 363-73-48.

7, rue de Montuesuy, Paris-7

J.F., 3 ans expérience

DACTYLO

ING. maintenance et formation rech. activité F. ou Hme, même tos partiel. Tél. (90) 86-65-52.

formation CPJ + Ecole Estienne (fabrication). Expérience manauets, hobdos + édition. Etudie toutes propositions, notamment presse spécialisée professionnelle ou sesociative. Ecc. a/nº 6.725 le Monde Pub., service ANNONCES CLASSES, f. rue des Italiens, 75003 Paris.

36 ans avec diplômes en jour-usileme, hautes études sociales at internationales, exp. an presse écrite, pariée et de l'étranger travaillent actuell, pour une reuse prot, chardhe stage de perfectionnement ou emploi stable dens une radio ou presse (conte.

JODRNALISTE

38 ans. rédaction, rewriting, spécialisé questions internationales et accieles 112 ans de collaboration, avec UNESCO), rachercha poete ou piges, Ecrire sous le nº 14:331 M

HEC 40 ANS
Expérience formation, tiera
monde, urbenienne et collect
vités locales, 5 ans collabors
teur periementaire socialiste
ancien gestionneire d'associa
tion, développement personne
bornes convulseroes jurid bornes consulerances puridi-ques et comptables, englaie courant, intérêt plus particuller pour secteur associatif, presse, relations publiques, mais égale-ment droit des sociécés, ges-tion, compt. Tos pl. ou part. Localisation Paris ou Sud-Est. Bauret, 129, nue de Rennes, 75006 Paris.

recharche poste travaux secrétariat divers.

Sel. act. 5.500 F × 13. Libra de sume. TØ.: 541-17-77.

appartements ventes 18º arrdt

> SACRÉ-CEUR, près pl. du Ter tre, 3 P., cuis., beins, stand., t ch. 1.000.000 - 380-18-55 R. CAULAINCOORT

78-Yvelines MAISONS-LAFFITTE PR. GARE, SUP. 6 P., par 1.100.000. VERMEL, 528-01-8

SAINT-MEDARD, BEAU 2 P. PARF. ETAT DE RENOV. DE QUALITÉ. 630.000 F. Vis. Leud, 13-18 h. 125. r. MOUFFETARD. Hauts-de-Seine ST-CLOUD 5" GARE. Beat 4 p. cft + 95 m² jdin, dbi expos. 1.000.000 577-98-86 ... 11º arrdt MONTROUGE, belle résiden

NOTAIRE 501-54-30 LE MATINL

BOULOGNE près du bols, bei imm. récent. Studio tt oft 40 m², jardin privé 20 m². ND TAIRE 501-54-30 LE MATINL

Val-de Marne RES BOIS VINCENNES M\* Charenton-Ecoles, 118 m\*, gd.aff. 58 m\*, 2 ch., plèce et mezz. duplex original, ptres dens ptr höt. pert. 1,095.000. MAS IMMODILLER, 348-88-53.

appartements achats

AGENCE DE L'ÉTOILE POUR CLIENTELE FRAN-CAISE ET ETRANGERE. POR DIESBACH 380-26-08

**GROUPE DORESSAY** ech. APPTS HOTEL PARTIC. Paris 7', 9', 16', Naully t Boulogne, réeldentiel, Tél.: 624-93-33.

echerche 1 & 2 P. PARIS prof.; 64, 79, 124, 144, 155, 164 avec ou sens travesor. PAIE CPT ches noteins. 873-20,67 m6me le poir. **PROPRIETAIRES** VDUS BESIREZ VENDRE

PAR ORDINATEUR
Appelor ou scrire
Centre d'information
FNAIM de Paris-Ile-de-France
LA MAISON DE L'IMMOBILIER
27 bis, avenue de Villiers.
75017 PARIS. 227-44-44. 88, r. Marcadet, 75016 Par Estimation gratuits, publicité TEL.: 252-01-82.

locations non meublées offres

(1.500.000 F
LONGPONT (61), 20 mn Peris,
Sud, résidence Kaufman-Broad,
1880, calme avec tennis, jardin
1,100 m² paysagé, fratiers,
190 m¹ habitables, 8 chambres, living, culsine, cellier,
2 salles de bains, 3 cabinets
de tollette, garage 2 voitures,
terrasses 50 m² sud, commerce, école, R.E.R.
Tél: bur.: 668-21-75; soir et
W.E.: 449-04-34. Paris BUTTES-CHAUMONT, 3 pcess. perk. recent. 3.900 + 1.000 F. Tél. : 205-85-32, metin.

A LOUER NOMEREUSES LOCATIONS DISPONIBLES HESTIA - 296-58-46 61, rue de Richelieu (2º). POUR LOUER

lesux appra de qualité de 2 à 5 P., VILLAS. Tél. : 604-20-00. LOCATION DISPONIBLE entre particuliers Paris-banlique

707-22-05 CENTRALE DES PROPRIÉ-TAIRES ET L'OCATAIRES 43, r. Claude-Bernard, PARIS-5-Métro CENSIER,

locations non meublées demandes

J.F. cherche 1 chambre ave eeu. Loyer meximiza 700 F Tél. 340-84-99, matin. J.F. cherche petit 2 pces Lover maximum 2,000 F. Tel. 340-94-99, maxin, Pour cadre supérieur et person-nel IMPDR TANTE STÉ FRANÇASE PETROLE rach en permanence Appts, toutes catégories, étudios, villès. LOYER ELEVE ACCEPTE LOYER ELEVE ACCEPTE

PARIS BANLIEUE. 803-37-00. Region parisienne

immobilier information ANCIENS NEUFS Cherchons Peris ou environs appartement meublé agréable 2 ou 3 plèces. Olaponible 1 suites. MENIMENT 8 mois. Tél.: 887-84-77.

DU STUDIO AU 6 PIÈCES SÉLECTION GRATUITE PAR ORDINATEUR Appeler ou écrire : FNAIM de Pada-III-da-France LA MAISON DE L'IMMOBILIER 27 bis, averus de Villiers. 75017 PARIS. 227-44-44.

meublées offres

locations meublées demandes

- Paris OFFICE INTERNATIONAL **EMBASSY-SERVICE** 

562-78-99 bureaux

VOTRE ANTENNE A PARIS

355-17-5D

VOTRE SIÈGE SOCIAL

services, 355-17-50.

boutiques

Pr. pl. DAUMESNIL poteins vd de imm. rénové bout, libre tte

pavillons

**PAYILLONS** 

villas

propriétés

SUD OEUX-SEVRES

Part. achète maison campagne. M. AUBIN, 61, rue De Cházy, 62200 Neuilly. [1] 723-54-05.

En Ageneia, besu manoir entre-tenu, 12 pees, dépendences, parc clos, 2 ha. Libre ceuse succession, 1.000.000 F Cabinet Jargeau, 47500 Libos Tdiéphone : (53) 71-01-28,

terrains

Recherche TERRAIN A BATIR Barileue SUD Paris, mirrie avec petite maleon. Tél. 938-87-27.

châteaux

10 km AGEN

10 km AGEN.
Incobs suppropriet
CHATEAU de e BEAUJARDIN e CXX sibclel. 500 m² à
resteur. 8 EAUCOUP DE
CHARME. 3 HA de pero
ombragé + Maison de gardiens. URGENT. 580.000 F.
J.-P. DIVOUX, 7, av. Tassigny
(57000) METZ.
Tél. : (16-8) 765-28-15.

viagers

Libre Fontensy/Vincennes, R.E.R., imm. stand., gd studie 40 m², celime, park., homme 76 a. Px 240.000 + 1.600 F/m Viagers F. Cruz, 286-19-00.

F. CRUZ 266-19-00

8, RUE LA BOETIE-B-Conseil 47 aris d'expérience Px rentes indexées garanties Etude gratuite discrète.

JUSCU'A 120 KM DE PA SELECTION GRATUITE

Ventes

Locations Andre Bi RF 41 MARKE BY THE SERVICE OF T GARE DE LYON, dans imm Siège Social Rue St-Honore Constitution Stés, tous serv PARIS, RE-DE-FRANCE INITIATIVES, 260-61-63, ---came measure of the seconds

Desirate and and a management pes Buro, (1) 348-00-55, HE HE VOTRE SIÈGE SOCIAL Fredrick 4 Co. 1 of Co. **DOMICILIATIONS** SARL - RC - RM natitution de Sociétés.

harman and their was do inches Series Brown יינה זר . V 5±2 .444

emar product to Louise COV 1 FUN. mai demogra e ... 7----Laterature to a country of the country of

ಚಿತ್ರವಾದ ಕೆಂಗು ಇತ್ತ

.ಮಹಾಗಿದ ಕ್ರೇ ಕ್ರಾ Fage Table

TERMINATURE A . . - East.

V OFFICE TITLE SEAFST

OF GREEKEEN IS SEE

Larrest C. Laure.

Restrictions; 4114 Amore

- Joseph R at ALB

THE PERSON OF LINE COMMUNICATION IN

Continued to Marigal Bresse

State of Long or state of the

Dácha

late Marie, Frank

Tex von v

والمستناء والمستناء والمار

COLUMN STATE

EINE HOUSE

partition in

m

1 × 201 demandes) A COMME TO SEE T -- أمان 7 و17-2 معيم RESTES ANCIENS Se Marias I. A.

Manusci

SELECT OF SELECT SELECT

Cars .

A THE PARTY OF THE

Erseign

EN

LANGE

HAPPINE,

100 A

Man Park ACHAT OR

Caller.

BOOK ANCIENS The state of the s The second second 3 CORT CIRCUIT

IN CANAPES See 25 St. W. 1957.6

The state of the s 

Service CAR 

Les impatiences de « Pénélope »

Nous avons signalá à diverses

reprises dans notre « Sommaire des revues » Pénélope, revue

a pour l'histoire des femmes », qui est aussi la nom de l'associa-

bon dont *Pénélops* est précisé-

ment l'organe. Or la dernier

numéro est consecré aux asso-

ciations de femmes et aux rap-

ports des femmes - dans l'his-toire et aujourd'hui - avec l'idée

d'association, puis à leur entrée

remerqueble et se révèle

d'autant olus utile que l'Associa-

**ASSOCIATIONS** 

# LE CARNET DU Monde

Naissances

et Jounthum BREEN

- Marie-Christine SIMON

ont la jose de faire part de la naissanoi

David, Yasha, Samuel BREEN-SEMON.

ic 7 janvier 1985, aux Lilas (93).

- M. OWNER TOUSSAINT et Mar, née Béatrice Narcy, et Jeac ont la joie d'annoncer la nausance (

Laurent et Lonis

à Pans, le 6 février 1985.

49, rue de Châtenay, 92160 Antony. - Jean-Pierre WACKER et son épouse Catherine CHALVIN

ont la très grande jose d'annoncer la

Lucie, Marie, Predence,

le 3 février 1985.

14, roe Gounod, 67000 Strasbourg.

- M™ André Burezo. Marie-Véronique et Marie-Christine Bareau, Pierre-Yves Bureau,

ont le chagrin de faire connaître que leur époux, père et grand-père, André BUREAU, secrétaire général honoraire du Sénat, officier de la Légion d'honneur, croix de guerre 1914-1918, médaille de Verdun,

médaille des évadés. est décédé pirusement le 28 janvier 1985, à Nenilly-sur-Seine.

La cérémonie religieuse et l'inhuma tion ont ce lieu, selon la volonté du défunt, dans l'incimité familiele à Marcilly-co-Gault (41210), le 31 jan-vier 1985.

Le présent avis tient lieu de fairepart. 229, rue Saint-Honoré, 75001 Paris.

- M. Belajouza Et ses enfants ont la douleur de faire part du décès de leur tante et grand-tante.

M" Louise COULON,

survena à Carthage le 1 devrier 1985, dans se centième année. La cérémonie religieuse et l'inhuma-tion ont eu lieu à Carthage le 2 sévrier 1985.

5, Impasse Tae-Farines, Carthage (Tunisie).

**Particuliers** 

Bijoux

(demandes)

**MEUBLES ANCIENS** 

MÊME EN MAUVAIS ÉTAT. Tél. répondeur : 577-81-00

BLIOUX ANCIENS
BAGUES ROMANTIQUES
THE CHEET ST. d'ATTOILE 4". 354-00-83
ACHAT BLIOUR OF-ARGENT.
Mittro: Cré ou Hôtel-de-Velle.

**ACHAT OR** 

**BIJOUX ANCIENS** 

- Les familles Esmenard, Day, Fostiny, Goodman et Gousseff ost le douleur de faire part de rappel à Dieu de

M. Emile ESMENARD.

survene le 4 février 1985, dans sa quatre-vingt-quatrième année. La cérémonie religiense aura lieu en l'église Saint-Louis de Garches, le jeudi 7 février, à 14 h 15.

2, avenue Foch, 92 Garches

- Le colonel Fernand de FRANCE, commandeur de la Légion d'honneur, crosa de guerre TOE et 39-45, officier de la Legion of Merit,

s'est endorms dans la Paix de Seigneur à l'Institution nationale des Invalides, à l'âge de quatre-vingt-quatre ans.

De la part de

M™ Claude de France. Vicomie et vicomiesse de France, M. et M™ Philippe de France, Vicomiessa Beroard de Truchis

de Lays. M. et M. Patrick de France, ses enfants, Valérie, Aimery, Nathalie, Charles-

Henri, Fernand, Arnaud, Philippo, Laurence, Emmanuel, Mathieu, Pierre et Etienne.

La cérémonie religieuse aura lieu en l'église Saint-Louis des levalides le jeudi 7 février, à 10 à 30.

Ni fleurs ni couronnes, messes à son intention ou dons à l'Institution natio-nale des Invalides.

L'inhumation aura lieu au cimetière de Thiais, dans l'intimité familiale.

 Le général Glavany, président de l'Association Les Ailes brisées, Le conseil d'administration ont le regret de faire part du décès du

colonel de FRANCE (armée de l'air), mmandeur de la Légion d'honneur, croix de guerre TOE et 39-45, officier de la Legion of Merit,

nistrateur des Ailes brisées depuis 1948.

La cérémonie religieuse aera lieu en l'église Saint-Louis des Invalides, le jeudi 7-février, à 10 b-30;

Nos abonnés, bénéficiant d'une réduction sur les insertions du « Carnet du Monde», sont priés de joindre à leur esvoi de texte une des dernâres bandes pour justifier de cette qualité.

figure do Monde

Moquettes

MOQUETTE 100 %

Pure laine Woolmark. Prox poede : 89 F/m². Tél. : 656-81-12.

MOGUETTEZ-VOUS >
 A PRIX ENTREPOT

100 000 mº leine, synthétiq
Toutes qualités. Crietions

Répondeurs

BINEAU MOKET'S

téléphoniques

bd Binesu, 92 LEVALLOIS Tel. : 787-19-18.

- M. Henri Giraud, Olivier et Marie-Mathilde, M= Henri Joyer. M. at Ma Louis lover.

Joan-Philippe, Sylvie et Nicolas, M. et M- Gérard Aubier, Clara et Mario, Et souse la famille,

ont la douleur de faire part du décès de leur chère et regrettée

M= Henri GIRAUD. née Josiane Jever,

survens accidentellement le vendredi 1- l'évrier 1985.

Le service religioux aura lieu le jeudi 7 février, à 10 h 30, en l'église Saint-Léonard de L'Hay-les-Roses (Valde-Marne), suivi de l'inhumation ae cimetière de L'Hay-les-Roses.

- M Plerre GRIMM, noc Alexandra Buschmaky.

est décédée à Paris le 29 janvier 1985. Les obsèques ont cu lieu dans la plus stricte intimité.

De la part de sa fille, Tania Mathon.

M<sup>m</sup> Raymonde Letert,
 L'Association des sommeliers da Paris (ASP),
 L'Union de la sommellerie française (UDSF),

ont la douleur de faire part du décès de

Gilbert LETORT, président de l'UDSF, ancien président de l'ASP.

survenu le 26 janvier 1985. L'inhumation a eu lieu à Brion (Ain).

M= Simone Philoche, M. et Mª Georges Barsky, Anne Barsky, M= veuve Luc Louveaux, Et tous ceux qui l'ont aimée, ont la douleur de faire part du décès de

M" veuve Félix PHILOCHE.

ingénieur des arts et manufactures, leur mère, grand-mère, arrière-

REPRODUCTION. INTERDITE

Psychanalyse

Troisième age

Vacances

UN PSYCHARALYSTE

735-26-88.

Tourisme

JURA

Sectour AtETABLEF ou pied des pistes de ski de fond

A louer studio 4 personnes oft. T&L (81) 49-00-72.

SPORT MICRO-INFORMATIQUE

-Ern, edo, (mixte), pre groupes, 16-24 février, Páques et 16 congúe seoisires, Selon detes: SKI, TENNIS, ÉQUITATION, ESCRIME, TRA L'ARC, LE CLUB VERT IS) 903-50-80.

Pert. loue appt tout confort 5 pers., pled des pistes. Hi-ver/été, féscul 1850, Hautes-Alpes. T. 16 (92) 45-10-63.

Location été 1985, des con-taines d'affres appts/villes. France/Europe. Doc. gratuits. Téléphone : (1) 247-12-40.

Driscott House Hötel
200 chambres à un fit. Demipension, £ 55 per semaine,
soutres entre 21-60 ans.
S'adresser à 172, New Kent,
Road London SE 1.
Tél.: 01-703-4178.

Loisirs

survenu le 31 janvier 1985, en sa quatrovingi-septième année, en son de parision.

Les obsèques religiouses seront célé-brées le 7 février, dans la plus suricte

Montparanace, 3, boulevard Edgar-Quinet, Paris-14: Cet avis tient lieu de faire-part.

ANNONCES CLASSEES

VSD, 6, rue Paul-Baudry, 75008 Paris.

M. et M= Bernard Lemaistre. M. et M= Jean-Claude Poline,

M. et M= Philippe Toutée, ses enfants, petits-enfants et arrière-**סכנונט-פחונותו** 

M™ Jean TOUTÉE, née Marie-Thérèse Touche,

survenu le 5 février 1985, en sa quatro-

Les ebsèques auront lieu en l'église Saint-Jean-Baptiste de Sceaux, le ven-dredi 8 février, à 9 heures. 12, rue de l'Abbé-Grégoire, 75006 Paris.

PRÉSIDENCE LES CEDRES 10 mm porte d'Itale, Paris-Tourisme, capos, retraite, recoit routes personnes, sous âges, valides, somi-valides, hendi-capés, Soins assurie, partis animaun familiera acceptés, 33, avenue de Vry. 94800 VILLEJUF. 1) 728-89-63 (1) 838-34-14.

- La Cercle républicaie recevra demain jeudi 7 février, à 18 b 30, M. Bereard Tapia, au coers d'ue cocktail-débat dont le thème sera: - SOS, entreprises en détresse . Inscription au Cercle républicain, 5, aveaue de l'Opéra, Tél.: 260-60-95. (Participation 100 F.)

- Le Collège international de philosophie - les Lumières aujourd'hui - organise le mardi 12 février, à 18 b 30, 1, rue Descartes à Paris, un débat public sur le thème : « Les Lumières » Du bon sens à la raison », ouvert par François Châtel et animé par Yvon Belaval.

KALLOS, du 5 février au 2 mars 1985 du mardi au vendredi: 15 b-20 h, le samedi: 10 h-12 h et 15 h-20 h. 25, avenue de Tourville, 75007 Paris. Tél.: 705-08-46.

6 février, à 9 h 30, saile des Commis-sions, M. Serge Vieux; «Le plaçage, droit contumier et famille en Haïti.»

- Université Paris-II, vendredi 8 février, à 14 b 30, salle des Commis-sions, M. Alain Bernard : - L'autorisation administrative et le contrat ...

Chalet MONTAGNE SAVOIE station touristique réputée recolt groupes STARES DYUPES : terris, écotiede, yogs, dense, paringe, jude, etc. 178) 89-01-85 VALLOIRE. - Ecole des hautes études en sciences sociales, hundi 11 février, à 15 heures, salle Charles-Gide, M. Dominique Genil: - Les mouvements coopératifs dans l'Afrique de l'Ouest « francophone » — Interventions de l'Etat ou organisations paysannes ..

- Nimes, N'Djamena,

Mª Acin Palfrey, sa lille,
John-Herbert Palfrey,
Philippe-Edouard Palfrey,
ses petits-lik,

ent la tristesse de faire part du décès

Victorino ACIN ROMEO.

le 21 jagvier 1985, à l'âge de quatre-

Commandant de l'armée républicaine espagnole, réfugié politique, la France était devenue sa seconde patrie.

- Lyon. M. et M= Joan Sibille, leurs enfants et petits-enfants.
M. et M. René Fournand.

leurs enfants et petits-enfants, M. et M= Nino Misacione, M. et M= Marc Sibille et feurs enfants.

M. et M= Alain Isaac Sibille et leurs enfants, M. et M= Léon Sibille

et ieurs enfants, M. et Ma Guy Bouchenhomme, M. et Ma Yves Boyer et leurs enfants. M~ René Garin

et ses enfants,
M. et M= Laurent Gonnet

et leur fille. Mar Henri Martin-Teillard. M. et M. André Martin-Mouchovet, M. François Marin, M. et M. Robert Camuset M= René Sibille, M= Raymond Sibille,

M= Camille Rerolle. pa — Camule Retolle,
M. et M — Léon-Albert Sibille,
M. Bermard Kergall,
M. et M — Georges Sibille,
onle chagrin de faire part du retour à
Dieu de

Ma Albert SIBILLE,

décèdée le 1e février 1985, dans sa quatre-vingt-sixième année. La messe des obsèques a en lice le landi 4 février, à 14 h 45, en la basilique Saint-Martin d'Ainay. Inhumetion cimetière de Loyasse

- M= Maurice Siégel, François et Jean-Dominique Siègel,

ses file, M. et M= Fabiani,

ont la tristesse de faire part du décès de

· M. Maurice SIEGEL survenu le 4 février 1985, à l'âge de

Les obsèques auront lieu le jeudi février, à 14 h 30, au cimetière du

— Mª Hélène Toulée, M. et Mª Jean-Claude Toulée, Le docteur et Mª François Toulée, M. et Mª Jean-Pierre Deffarges,

ont la tristesse de faire part da décès de

Communications diverses

cipation: 100 F.)

- NANE STERN est heureuse de présenter les peintures

Soutenances de thèses

DOCTORATS D'ETAT - Université Paris-II, mercredi

Roman). At. 450 m. Chimat mediterranéen tempéré, sec et doux, PEAU. VOIES RES-PIRATOIRES, O.R.L., rhumetrames, détente, esthétique, obésité. Thermes neufs. Parc, lac, plage, sports.

concevent, aux deux sens du Ce qui fait que les premières

essociations ou sociétés de femmes furent, dans les plus lomtaines origines médiévales, celles des religieuses. Certains dirent que c'était une autre forme de servitude. Peut-être. Mais, à ne retenir que cet aspectlà, c'était la seule que permett d'échapper à une autre servitude pire, et peu epirituelle : la meriaga. Ajoutona, pour mémoire, la prostitution, contre laquelle ce type d'association, certes particulière, a toujours été

préoccupé beaucoup les histonens, et moins encore quand elle Pourtant, aux premières lignes tives out peuvent ne pas être juride son introduction, Sylvie diquement des associations Favet-Scribe, qui a organise ce encora qu'aucun statut juridique cahier, souligne à juste titre que n'existat afore pour aucune l'association, manifeste, clandes-tine, voire secrète, à toujours été d'elles - et qui le deviendront soudain avec les Filles da la chale creuset où se sont élaborées rité, plus connues sous le nom de leur patron, saint Vincent de Paul, lorsqu'elles furent déclal'innovation sociale. La défense de l'individu, la revendication de rées, conformément à la loi de ses droits, pour ne pas parler d'actions plus violentes et de

projets plus radicaux. Or ce fut pour les femmes le seul moyen d'expression, voire le seul refuge, pendant la très lon-gue période, à peine close et ncomplètement ouverte, où elles n'avaient aucune voix au chapitre de leur destin social, ou tout simplement humain, et même de leur travail quotidien, n'ayant non plus aucun eccès eux eppareila ou tout se concort et se décide : de l'Etat à l'entreprise. Ce fut d'eilleurs une raison pour quoi l'histoire du travail néglige la part considérable et parfois dominante des femmes dans la production, qu'il s'agisse du textile, de l'artisanat, du commerce et, an masse, de l'agriculture.

La seule association consistait alors, au sein du ménage, dans celle d'un homme qui possédait et commandait et d'une femme qui exécutait durement, tout en

légale dans la vie associative. Cette étude est d'autant plus tion, en tant que telle, n'e jamais une protection at un refuge. Leur histoire est traitée des le

Toutes monieles qu'elles spient, elles sont aussi des travailleuses seleriées, et cele au point d'inquiéter la pouvoir et une partie de l'opinon quand, dès 1861, elles sont quatre-yingt-dix mille. Elles furent, au fond, les précurseurs des réection est beaucoup moins chire que pour ceux-ci eu niveau de la hierarchia : elles ne sont que des femmes, et dejà interdres de sacerdoce. Leur histoire, ration religieuse mais leiques de femmes font retrouver les disbilité féminine, à la fois spontanée et organisée, mais qu'on dira a formella », pour la distinguer, avec l'intention d'en réduire la portée, de l'association propre-

### Trente-trois collaboratrices »

Passona à 1968, evec les évolutions du MLF et son éclatement, Sur les conditions de celuici. les deux auteurs qui s'y entetent sont sevères : comment una majorité de femmes libres et quelque peu libertaires ne se sentaient pas tenues de prendre forme légale ; et comment elles furent flouées per la tendance minoritaire dure, qui s'attribue l'exclusivité avec la sigle, en se déclarant selon la loi. Des révolutionnaires qui avaient un sens aigu de la légalité bourgeoise, de la propriété, et même da l'appropriation forces.

Maie l'ectualité, nous y sommes en plein avec la chapitra qui traite des associations féminines en 1984. On y trouvers leur fiche descriptive, avec leur adresse. Il faut y ajouter deux a nouveaux espaces associatifs a : Parfum de la terre, interculturelle des femmes immigrées et des Françaises. Et l'Associa-tion pour la défense des enfants enlevés et de leure mères. Toutes se fondent sur le droit et les droits de la femme : de l'égalité totale à la défense comre le vicience, sexuelle et autre ; et pour la formation, l'information, les études, l'expression. Le MLF, on l'a vu, est traité à part ; et aussi les associations pacifistes, dejà anciennes. Quant à toutes les formes de

violence, du viol à la pratique régulière et en quelque sorte ins-titutionnelle des coups, elles sont mises an évidence avec une insistance légitime par les associations et dans ce cehier. Pourtant, on n'aperçoit pas trace de le pire, en ce qu'elle vise presque toujours des enfants, et par dizaines de millions : les mutila-tions sexuelles. Ce sujet tabou a fini par émerger vivement, nor sans paine, longtemps ignoré des grandes instances internatioles ; et qui continue de l'être, sur certains points au moins, par celui des ministères français qui devrait être le plus vigilant à cet égerd.

Pour une enelyse nécessairement sommaire de cet ouvrage collectif, ne pouvant les citer toutes, on a pris le parti de ne nommer aucune de ses trentetrois a collaboratrices a. Dont deux hommes peut-on dire, cer leur pluriel limité ne nous pareît pas suffisant pour que, même grammaticalement, a la masculin

YVES FLORENNE. \* Nº 11. 35 F, 54, boulevard Raspail, 75270 Paris, CEDEX 06.

32 BARBOTAN LES THERMES (Gers). La station de la JAMBE MALADE. N° 1 en France pour le tratement des RHU-MATISMES et CIRCULATION VEINEUSE.

phiébries, varices, hémorroides, arthrose, arthries, traumatologie, rééducation, mou-vements actifs en priscine thérmale pilote. Thermes rénovés.

4e EUGENIE LES BAINS (Landes de Gascogne). 1º "village-miscaur" de France enimé par Michel GUERARD. OBESITE, RHUMATISMES, REMISE EN FORME,

(Publicité) -

### **CURE THERMALE 1985**

Elle sera plus agréable et plus efficace si elle est doublée d'une cure de détente et de soleil.

De l'OCEAN à le MEDITERRANEE, choisissez les stations de détente de la CHAINE THERMALE DU SOLEIL, Leader du Thermalisme Français..

94 GREOUX LES BAINS (He-Provence).
Alt. 400 m. Le medleur cimat d'Eurepe, méditerranéen, tempéré (sec e: coux).
RHUMATISMES, arithmes, polyarhintes, scrinques, arthmes, raumatologe. Mouvements actifs en piscine thermale piole.
VOIES RESPIRATOIRES, O.R.L. Thermes troglodytes cettes, gallo-romains équipés à neut.

neut.

6 LE BOULOU. Tout pres de la Côte Vermeille. Alt. 80 m. Climat mediterran. Station du FOIE et de la VESICULE BILIAIRE. Dystonies hépatio-vésiculaires, allergies digestives, migraines, eczerna, uricane, sequelles d'hépatite virale. MALADIES DE LA NUTRITION (goutte, daibéte). Station en visa de rénovation.

voe de rénovation.

66 AMELIE LES BAINS (en Roussillon).
Station la plus méridionale de France (latitude de Rome). Alt. 230 m. Climat médiantaide de Rome). Alt. 230 m. Climat médiantaide de rence (latitude de Rome). Alt. 230 m. Climat médiantaide nempéré. N° t. en France pour le traitement des RHUMATISMES et VOIES RESPIRATOIRES, O.R.L., arthose, arthro-

tes, réducation. Thermes neufs.

18. réducation. Thermes neufs.

18. LA PRESTE LES BAINS (Haut Pays Catalan). Al 1130 m. Clanat médit. sec et vivifignt. LA STATION DES VOIES URINAL-RES, Ethiases, cystalges, prostate. coltes.

COLIBACILLOSE. Eaux suito-alcalmes simplement des le vivifignt. La STATION DES VIVIA de la vivito-alcalmes simplement des la vivia il ramate production descripte de ceuses. Toute l'année expédition directe de la source Apollon pour traitement pré et post-cure. Thermes rénovés. 85 MOLTIG LES BAINS (en Roussilon

84 SAINT CHRISTAU (Heut-Béarn), BOUCHE, MUOUEUSES, dermatologie, Eaux terro-cuivreuses uniques en Europe. Toute l'année, expédition directa de la source pour traitement pré et post-cure. 84 CAMBO LES BAINS (Pyrénées Atlantiques). Cosur du Pays Basque à 20 km de Buarritz. Alt. 65 m. Climat ocean doux et régulier. RHUMATISMES, arthrose, arthress, réédiucation, VOIES RESPIRATOI-RES, O.R.L. Piscine thermale pilote. Ther-

mes renovés. CORPS MEDICAL of PARAMEDICAL spécialisés dans toutes les stations préci-tées. Toutes formules d'hébergement. ASSURES SOCIAUX : prise en charge

toute l'année, sous 2t jours. Pensez au double handicap : possibilité de traitement simultané de 2 affections. Documentation gratuite n° 450 (hébergement et cures) : SOCIETE THERMALE à chaque station précitée et à la CHAINE THERMALE DU SOLEIL Maison du Thermassine, 32 av. da l'Opéra 75002 PARIS. Tél. (1) 742.67.91 + .

demandes Paris OFFICE INTERNATION.
rech. pour sa direc.
Beeux appts de Man.
4 pièces et plus, 265. EMBASSY-SERVICE idence marbre ble + ue sur ncalse. APPARTS STANDED UNIOUEMENT 562-78-99 -30 bureaux. Locations -30 GARE DE LYON, dans ... indépend, petits bur me, entièrem, installés et dec. Direct ppraire 329-55; Siège Social Rue Si Hor. Constitution Stés. Iur. PARIS, 9.E-DE-FRANC INITIATIVES. 260-911 VOTRE ANTENNE A FE Business Buro, (1) 346-00 VOTRE SIEGE SOCIA **DOMICILIATIONS** its SARL - RC - RM
Constitution of Society
Démarches et lous seue 355-17-50 STDG VOTRE SIÈGE SOCIAL astitutions de sociés ex acrisces, 355-17-50

REPRODUCTION INTOLE

17.79

46.25 46.25

locations

meublée<sub>8</sub>

offre<sub>8</sub>

Parte

locations

meublees

MONTMARTHE Grand Shaminds, Chibra, it di

IÉES La men/code 51.00

15,00

39.00

..... 39,00

39.00 ou nombre de parutions.

du Ter-ind., ti 19-85.

RT

71-93

ΠE

26-08 AY boutiques ntiel. Ventes Pr. pl. DAUMESNIL, ppaeds amm. rénové bout los ppté, excellent placementé, 634-13-18

pavillons

PAVILLONS

villas

propriétes

terrains

SUSOU'A 120 MM DE PA-SÉLECTION GRATUTE PAR ORDINATUR Appeler ou écrire Centre d'information FNAIM de Paris-lle-de-fir LA MAISON DE LIMMORE 27 bes, evenue de Vibers 75017 PARIS. 227-44 Pares. cité à spide.

1.500 000 F
Sud, résidence Kaufmelber
1980, calme avec tente si
1.100 m² paysogi, finer
1500 m² habitales, 6 si
bres, tiving, cuena, si
2 solles de bars, 3 sés
de toletre, garage 2 vair
terrasses 50 m² aud si
merce, école, R.E.R
Tál: bur: 1898-21-75, sé
W.-E.: 449-04-34 SUD DEUX-SEYRES

Part. achète maison camps M. AUSIN. 81. rue De 08 82200 Neusly. (11 723-545) En Agenas, beau march se tenu. 12 poss, doperier perc clos, 2 hs. Liv succession. 1,000,00° Cabinet Jargesu. 47500 in Téléphone: 1531 71-01-3 Recharche TERRAN A SAT-tentiaue SUD Para, mare tette mason. Tél. 838-17.1

ION

châteaux TO km AGEN
(acche subrone)
CHATEAU de « BEAUL
DIN » (XIX sechel : 500 pt
retsur. 8 EAUCOU
CHARME. 3 HA de pi
cmbrage + Maison p
diens. URGENT. 550 pt
1.-P. DIVOUX, 7, sv. Tspn
(57000) METZ.
TM.: (15-8) 766-28-15 viagers

Libre Fontenay/Vaccing
R.E.R., sram, stand, of st.
40 m², celme part, 1907;
78 a. Px 240,000 + 1809;
Viagers F. Cruz, 265-194 F. CRUZ 266-194 8. RUE LA BOETE.
Conseil 47 arts of control
Px rentees indexides grantee
Etude grantees decrease. utes ies

information ANCIENS NEUFS ) DU STUDIO AU 6 PEO SELECTION GRATUIT PAR ORDINATEIR rAF ORDINATED
Appeler ou fores
Appeler ou fores
Appeler ou fores
Appeler ou fores
Paris de Paris de Vide
A MAISON DE L IMMO
A MAISON DE L IMMO
27 brs. 3 voruse de Vide
750 17 PARIS. 227 AM MODERNES - BRILLANTS
ARGENTERIE - VIEIL OR
PERRONO Joselings-Orièvres
l'Opéra, 4, Chaussée-d'Antin
Etalia, 37, ev. Victor-Hugo
Vantes, Occasions, Echanges.

**COURT CIRCUIT** SUR GANAPÉS CAP, spécialiste réputé de ca-napés haut de gamme vous fait profiter du circuit nourt at béné-ficier de ses prix sur sa vasta collection:

En tienue : 110 qualitée et co-toris, elnei que les prestigleuses collections de Casel, Ducrocq, Rubelli et Lauer. En cuir : 9 qualités et 44 colorie différente.

Toutes les possibilités aris-tant : 3 pisont, 2 pisont, fou-tail, déformables (sommiers à lettes). Per etemple t un re-viseant canapé de 2 pisons tiens à partir de 3,650 F. 1 cossu 3 pisons en quir vérta-ble à 6,920 F et veux piens fleur à 8,950 F. Alors metter is one ear CAP : vous verrer o'est direct.

CAP, 37, run de Citesto; 75012 Paris, 307-24-01, CAP, 27, avenus lispo, 75007 PARIS, 555-85-22, CAP, 47, com de la Liberté 69003 tyon (7) 860-02-54.

Brocantes

ACHAT, VENTE, DÉBARRAS gratuit par récupération, Meubles anciens, rustiques et de style, horlogeries, chande-liare, ergenterie, culvree, bronzes, étains, tableaux, ermes anciennes, objets de vi-trine, etc. Tél. 1 753-28-08.

Manuscrits ALBERT, 10; rue de Tourse 88140 CONTRECEVILLE.

Cours

Enseignement

ST-GILES COLLEGES

RÉDUCTION Active: REGENCY SCHOOL OF ENGLISH
Renagam, Nart, Anglesene Tel: 843-31212 Tolan: 19464
ou Marie Boullon; of Pure de la Person descripe, Eautoone 25. Tet: (3) 560-26.35 (Sores)
plan do Simbo if ago - pas do adjoy; if
govern space Passing - cours apicelana vector

ENGLISH IN ENGLAND

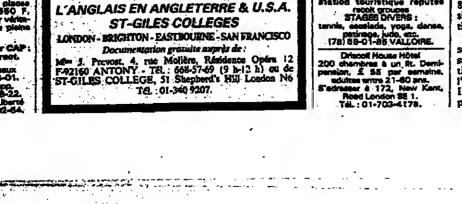



# INFORMATIONS « SERVICES »

### -CONCOURS

### Perles d'akoya

Au Japon, dans les criques on pratique l'élevage de l'akoya. C'est le nom de l'huitre perière en japonals. Parvenue à maturité, l'ekoya subit l'implantation d'un corps étranger (noysu) autour duquel la matière perlière secré-tée par l'huître se déposers en couches concentriques et, au bout de quelques années, solidifiée, formera la perle de culture.

Héritières d'une longue tradition et plongeuses expérimen-tées, les amas (« filles de la mer ») surveillent l'opération. 30 % des huitres seulement fourniront des perles parfaites dans leur forme, leur éclat et leur pureté ; le diamètre varie de 3 à 9 millimètres et peut, parfols, atteindre 12 millimètres. Après le tri, le perçage et la constitu-tion de lots uniformes, elles aboutissement d'années d'effort et de soins minutieux.

commerce extérieur organise, jusqu'au 16 février, à Paris, un concours, e le perle Saint-Valentin », ouvert aux bijoutiers ants et à leur clientèle. Il tions figurant dans la carte-jeu disponible chez les bijoutiersdétaillants inscrits au concours (on les reconnaît à l'affichette collée dans leur vitrine). Aucune obligation d'achat.

Ca concours est doté de deux cents prix pour chaque catégorie. Le premier prix pour les clients de culture. Les détaillants peuvent se voir offrir une chaine hi-fi avec platine disque compect ou

★ Centre japonais du commerce extérieur, 7, rue Cochin, 75005 Paris. Tél.: (1) 325-07-68.

### BREF-

### LOISIRS

L'AVENTURE EST DANS LA VILLE. - Le groupe Action terrain d'aventure (ACTA) organise, le vendredi 8 février à partir de 14 heures, au Centre des expositions de Montreuil une journée récionale sur le thème « S'aventurer dans la ville ». Des documents : livrea, photos, revues, disporama, etc., seront exposés; des associations présenterent leurs expériences; enfin, des « tables rondes » réuniront participants et invités sur le thème : « L'enfant en

milieu urbain ». \* ACTA, 8, rue des Ortessex, 75020 Paris. Tél.: (1) 356-68-85.

### COURS

### PAR CORRESPONDANCE

DE FIL EN AIGUILLE. - Le Centre d'enseignement de la dentelle au fuseau a mis au point una série de . cours par correspondance de tous niveaux. Adaptés au temps libre de chacun, ils permettent, renouant ainsi avec une tradition séculaire, d'apprendre à orner un service de table ou un napperon, mais aussi à créer des œuvres

\* Centre d'enneigne dentelle se fessen, 2; rm Degnes-ciin, 43000 Le Puy-en-Veiny. T&L:(71) 09-74-41.

- (Publicité) -

Communiqué de SEPF SA, 36, quai au Soujet, 1201 GENÈVE (Sulese)

AVIS AUX NON-RÉSIDENTS ET AUX BÉNÉFICIAIRES DE DROITS DE TRANSFERTS A L'ÉTRANGER

# BSF (SUISSE)

### répond à vos préoccupations et à vos angoisses, en France et outre-mer

BSF est un bureau de prestation de services organisé pour répondre à tous vos besoins en Europe occidentale.

Contre facturation de frais et honoraires forfaitaires, ponctuels ou annuels, notre Bureau se charge à tout moment de vous rendre notamment les services suivants:

- financer pour votre compte les études, les soins médicaux, le séjour ou l'entretien de vos proches dans n'importe quel pays d'Europe;

- vous conseiller sur de bons placements, un bien immobilier ou une affaire commerciale; - vous conseiller en vue de vous faire assurer des rentes et vous

couvrir, ainsi que vos proches, contre les risques du futur;

gérer vos économies et vos biens, coordonner vos revenus et administrer vos profits;

 acquérir sur votre demande, par exemple, une pièce détachée, un médicament, de l'alimentation, un vêtement, un menble, un véhicule, un cadeau ou un objet quelconque et le faire paryenir dans des délais rapides à la destination souhaitée par vous ;

mettre au point votre séjour professionnel ou de vacances à l'étranger et s'occuper de toutes les questions qui s'y rattachent; - vons faire donner toutes consultations juridiques, fiscales et diverses, sans que vous ayez à vous déplacer et vous représenter

en votre nom: prendre en charge vos dispositions testamentaires, faire payer vos débiteurs on vous apporter d'une manière générale tous renseignements utiles.

dans toute l'Europe; accomplir toutes formalités et démarches

Ménagez votre futur. Déchargez-vous de vos soucis sur notre

Nos prestations sont payables après accomplissement du service sollicité, mais contre remise de garanties ou de références sérieuses. Pour tous renseignements complémentaires, prière d'adresser la correspondance à :

BSF (Bureau Service Futur) SEPF SA - Case postale 65 CH 1211 GENEVE 25

### MÉTÉOROLOGIE -

Evolution probable du temps prévue en

France entre le mercredi 6 février à 0 heure et le jandi 7 février à

Le système dépressionnaire régnant sur l'Atlantique s'étendra vers l'Europe occidentale et dirigera vers le paya des

lendi, le temps sera le plus souvent très nuageux avec des précipitations

Le matin, le quart sud-est sera épar-

mé et profitera encore du beau temps. Dans le Nord-Est, on observera seule-ment des ouages élevés. Puis toutes les

régions seront affectées par le temps

An passage d'un front froid, les préci-

na passage d'un frant free, ses pret-printions pourront être assez fortes loca-iement en versants sud du Massif Cen-tral, puis des Alpes. La neige ne tombers qu'an-dessus de 2 500 m. Le vent de secteur sud se renforcers un

Un nouveau front froid arrivant le soir près de la Bretagne et des Landes ne permettra le développement d'éclair-cies que dans le sud-onest l'après-midi

car il apportera de nouveaux nuages

de l'ordre de 0 degré dans le Nord-Est,

7 degrés dans les régions méridionales, 5 à 5 degrés de l'Artois à la Bretagne, 2 à 4 degrés ailleurs. Les maxima seront de

15 à 16 degrés du Sud-Ouest aux régions méditerranéennes, 7 degrés du Nord à l'Alsace, 10 à 12 degrés ailleurs.

La pression atmosphérique réduite su

niveau de la mar, à Paris, le 6 février, à

7 heures, était de 1018,6 millibers, soit 764 millimètres de mercure.

Températures (le premier chistre

indique le maximum enregistré an cours de la journée du 5 février ; le second, le minimum de la mit du 5 au 6 février) :

WELCOME HOME

Le code civil, dans son article

LOGEMENT-

dans le nord-ouest.





PRÉVISIONS POUR LE 7 FÉVRIER 1985 A 0 HEURE (GMT)



ajaccio, 15 et 6 degrés; Biscritz, 19 et 9; Bordeaux, 16 et 4; Bourges, 14 et 4; Brest, 12 et 9; Caen, 15 et 5; Cher-bourg, 13 et 6; Chermont-Ferrand, 15 et 2; Dijon, 10 et 3; Grenoble-St-M.-H., 9 rvantes, 16. et 9; Nimey, 11. et 4;
et 7; Paris-Montsouris, 10 et 6; Parisority, 9 et 3; Pat, 20 et 6; Perpignian, 15
et 6; Rennes, 14 et 7; Strasbourg, 7 et
0; Tours, 15 et 7; Toulouse, 16 et 2;
Pointe 2-Pitre, 28 et 21.

Température

Madrid, 15 et 5; Montréal, -12 et
-15; Moscou, -13 et -17; Nairobi,
28 et 15; New-York, -3 et -6; Palmade-Majorque, 15 et 3; Rio-de-Janeiro,
-4 et -5; Tozeur, 20 et 7; Tunis, 19 ex
9.

Température

Alger, 20 et 9; Amsterdam, 8 et - 2; Athènes, 9 et 4; Berlin, 5 et 2; Bonn, 9

# avec le support technique spécial de la Météorologie nationale.)

«Le Marais», 14 h 30, métro Rainbuteau, sortie Centre Georges-

Degas ., 14 h 30, Centre culturel du Marais, 28, rue des Francs-Bourgeois.

L'Opéra, centre de la vie mondaine

15 heures, devant l'entrée (Connais sance d'ici et d'ailleurs). «Les ordres de chevalerie à travers les âges», 15 heures, 2, rue de Belle-chasse (I. Hauller).

La Seine et ses pants. 15 heures. pisce du Châtelet, (Paris autrefois).

**TAUROMACHIE** 

### PACO CJEDA QUITTE LES ARÈNES POUR UN AN

Cjada, a décidé de na pas toréer Paquim au mois de septembre dercette année, vient d'ennoncer à nier dans les arènes de Pozoblanco Bogota (Colombie), son fondé de pouvoir José Luis Macs. Tous les on estime, aussi, que le prochain contrats signés par le matador pour mariage du torero et l'achat d'un combettre-en Espagne et en France grand domaine du côté de Badajoz sont donc annulés. Selon les milieux (Extrémadure) ont également pasé sont donc annulés. Selon les milieux (Extrémadure); ont également pesé taurina, il apparaît que l'actuél sur la décision de Paco Ojeda. numéro un de la tauromachie e été

Le célèbre toraro andelou, Paco fortement affecté par la mort de

Anciens combattants de toutes générations qui avez à défendre des droits, è participer aux luttes pour l'indépendance de notre pays dans une Europe libra et pacifique, adhérez à

### COMBATTANTS ET VICTIMES **DE GUERRE**



et - 3; Bruxelles, 8 et 1; Le Caire, 15 et 8; ses Canaries, 27 et 12; Copenhague, 1 et -2; Dakar, 36 et 18; Djerba, 18 et 6; Genève, 8 et 4; Istanbul, 2 et 2; Jérusalem, 7 et 2; Lisbonne, 18 et 12; Londres, 9 et 5; Laxembourg, 5 et 1; Madrid, 15 et 5; Montréal, -12 et 15; Montréal, -12 et 15; Montréal, -13 et 17; Noirobh

### PARIS EN VISITES VENDREDI 8 FÉVRIER

### SERA MAUGURÉ LE 31 JUNLLET.

1792-6 (loi du 4 janvier 1978, article 19), fait obligation à l'acquéreur d'un appertement ou d'une maison (ou à celui qui l'a felt construire : fa 4 maître d'ouvrage ») de s'assurer, lors de l'achèvement des travaux, qu'ils sont conformes aux plans, devis descriptifs, et avenants éventuels. C'est ce que l'on appelle la « réception des travaux ». Cet acts, très important, marque le point de départ des délais des différentes garanties et respon-

Pour aider les nouveeux propriétaires dans les diverses démarches, souveit complexés, l'Association nationale pour 'information aur le logement (ANIL) vient de publier un Guide de la réception des travaux. De présentation élégants, avec se couverture rouge et dorée, clair et illustré avec humour, ce petit ouvrage de 104 pages comporte, outre un examen détailé des dif-férents problèmes qui peuvent se poser, des fiches de contrôle pour chaque pièce, un texique des termes techniques les plus fréquemment utilisés, un glos-saire administratif et juridique et une liste des adresses utiles. Il est diffusé gratuitement dans les cinquante-trois centres d'information sur l'habitat agréés par l'ANIL. Pour les connaître, 186-phoner à l'ANIL. (1) 202-65-95.

### CIRCULATION -LE MEMORIAL DES VICTIMES DE LA ROUTE

L'Association nationale du mémorial des victimes de la route, que préside la comédienne Nicole Courcel, a selectionné un projet d'édifice présenté par M. Jacques Valentin, architecte, et M= Françoise Jolivet, sculpteur. Le monument sera édifié sur l'aire de Curney, près de Beanne (Côto-d'Or), dans le sens Beanne Lyon de l'autoroute A 6, non loin de l'endroit où, le 31 juillet 1982, cinquante-trois personnes dont quaranto-six enfants périssaient car-

Ce - monument pour l'avenir -scra inauguré le 31 juillet prochain. Il est destiné à sensibiliser les usa-gers de la route aux drames de la circulation qui tuent, chaque année 12 000 personnes et en blessent 300 000 autres. C'est pourquoi l'association a préféré ouvrir une souscription publique plutôt que se tourner vers quelques mécènes pour financer la dépense, estimée à I million de francs.

M= Courcet a déclaré, à propos du futur mémorial de Beaune : • Il doit être le point de départ d'un changement général des mentalités et des comportements pour éliminer de la circulation la violence et

\* Dons à adresser à la Fondation de France, Mémorial autional des victimés de la route, campte n° 950212, 40, ave-me Hoche 75008 Paris. CCP Paris 369 G.

### JOURNAL OFFICIEL Sont publiés an Journal officiel du mercredi 6 février 1985:

· Portant création d'un tribunal pour enfants à Senlis (Oise).

DES ARRÈTÉS

Modifiant l'arrêté du 25 avril

1979 relatif aux sociétés d'investissement à capital variable. Relatif aux prix et tarifs des transports scolaires

- (Publicité) -

L'UNION FÉDÉRALE DES

1, rue de Brissec - 74004 PARIS

Banco sur Bangkok.

Paris-Bangkok-Paris 4 fois par semaine.



MOTS CROISES-

PROBLEME Nº 3897

REPÈRES

ter : nouveau rec Part of the Color of the Color

5 SA SA SA

MINT de sociés

3000 en 1984 a

Magazine 1 aget da to

prole : baisse de

STATE OF THE STATE

STATES OF SCHOOL OF SERVICE STATES OF SERVICE ST

THE PROPERTY OF STATE OF STATE

lors : Marseille detre

THE STATE OF LOWER IN THE STATE OF

SERVICE A DOT & DETOL ME

STREET, THE STREET

THE THE STATE OF THE STATE OF

TO BE DESCRIPTION OF REAL PROPERTY.

SELECT CHEST STATE LAND TOTAL CONTROL DATE (

lets international

bution du FMI a bais

HE THE ME THE THE STORY STORY

STORESTON THE CONTRACTOR

a proment a vermit a erredem Fil

Entra er 180 - 20 50000. E CO SCOTTES GOD + WELL COM

CHET STORES LE TAMPIEMENT

En 20 60 % or 12.1. Promise

WARCHÉ INTERBANCA

\* has \* back Back # are digital ""

.856 14.57 - 246 - 367 }

TAUX DES EURO

AND DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PERSONS

164.5

1497 - 97 - 944 1498: - 4 - 84

TE ST ST SO SOUTHER 2 21 mint to the Park

soviétique



HORIZONTALEMENT

. I. Ce qu'on risque de perdre en voulant trop gagner. — II. Représen-tation d'illusionnistes. Permettait de se protéger ou de se libérer. -III. Base d'envol aérienne. Ire on déair. – IV. Un peu fou ou complè-tement frappé. – V. Faire le coup de feu sur un animal déjà refroidi. Pervi, Douloureuse. Denys le Petit a fixé la nôtre. — VII. Dans le cirage. Dien aveuglant. - VIII. Partie de dominos. Partie du mètre. Abréviation. - IX. Reche en même tempe que la Légion d'honneur. — X. La preuve qu'un Grec émigré n'avait pas séché dans son bain. — XI. Met

### VERTICALEMENT

1. Sa côte est plus élevée en obligations qu'en actions. — 2. Fait la lumière sur des scènes nocturnes. -3. Presentation d'un modèle au style très déponillé. Préfixe numéral. 4. Beau corps de troupe qui aurait da succès dans un corps de garde. Il en faut plus d'un pour prétendre à la couronne. – 5. Saint ou Céleste. Manifestation sportive. – 6. Préposition. Ses marches sont essoufflantes. - 7. Inviter à repasser. Un peu dérisoire an début. - 8. Donne des couleurs automnales. - 9. Ses filles sont plus remarquables que son homme. Détecteur de force. Person-

da kalenda a sepera k Solution du problème n° 3896 - Horizontalement

I. Lapalisse. - II. Ogive. Ion. III. Capital. - IV. Et. Solo. - V. Tatais. II. - VI. Intimité. -VII. Elme, Us. - VIII. N. L. Lettre. - IX. Averti. - X. Emarger. -XL Ter. Sur.

### Verticalement

1. Location. Et. - 2. Aga. An. Lame. - 3. Pipette. Var. - 4. Avitailler. - 5. Let. Immergé. - 6. Assiette. - 7. Silo. Tirs. - 8. SO. Lieur. - 9. Envol. Sévir. («Qui aime bien... »).

**GUY BROUTY.** 

RESERVE MOF INDIA,

WAY TO OFFRES

S 19 5

1. 2. . . .

 $\sim_{\rm color}$ 

77:4

2.05

 $\mathcal{A}(\nabla x, x, y, y, y)$ 

337-11-

\$75 - St. . . . .

Supplementary







••• LE MONDE - Jeudi 7 février 1985 - Page 35

# économie

10TS CROISÉS.

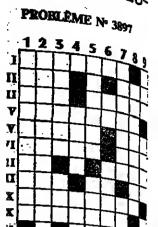

HORIZONTALEMENT

Ce qu'on risque de perdre n lant trop gagner. — Il. Reprèse on d'illusionnistes. Permettait de protéger ou de se libérer. Base d'envol aérienne. le o r. – IV. Ua peu fou ou comple ent frappé. – V. Faire le couré sur un animal déjà refroidi pa ne ne bui reproche d'erre gros . Douloureuse. Denys le Peut la nôtre. - VII. Dans le cirat u avenglant. - VIII. Parte & tinos. Partie du mêtre. Abrête - IX. Reçue en même temp la Légion d'honneur. - X L ave qu'un Grec émigré n'ave séché dans son bain. - XI. Me

### VERTICALEMENT

. Sa côte est plus élevée en obions qu'en actions. - 2. Fait à ière sur des scènes noctumes. resentation d'uo modèle au syl déponillé. Préfixe numéral lean corps de troupe qui auza neces dans un corps de garde l aut plus d'un pour prétendre à roone. - 5. Saint ou Celese nifestation sportive. - 6. Préparent m. Ses marches sont essent tes. - 7. laviter à repasser la dérisoire au début - 8. Done couleurs automnales. - 9. Sa s sont plus remarquables que se une. Détecteur de force. Perm

ofuțion du problème nº 38% Horizontalement

Lapalisse. - II. Ogive. lon. -Capital. - IV. Et. Solo. -Tatais. II. - VI. Intimité. Fime. Us. - VIIL N. L. Lein X., Averti. - X. Emarger. -Ter. Sur.

Verticalement

Location. Et. - 2. Aga. As. c. - 3. Pipette. Var. - 4. At. stictte. - 7. Silo. Tirs. - 8. SO r. - 9. Envol. Sévir. (-0 > bien ... - ).

GUY BROUTY.

### RÈNES POUR UN AN

ment effecté par la mort é mi au mois de septembre de ians les arènes de Pozobla slousie). A Madrid et à Seville stime, aussi, que le prochat ge du torero et l'achat de domaine du côté de Badejo imadure) ont également pai décision de Paco Ojeda.

utes généretions à participer eux luttes e notre pays cifique, adhérez à **IALE DES** 

T VICTIMES RE

004 PARIS nce le samedi matin



### REPÈRES -

Dollar: nouveau record à 9,84 F

Porté par une importante vague d'achets, le dollar a poursuivi son ascension, mércredit 6 l'évrier, sur les grands marchés internationaux. Il a frôté les 8,84 F à Pans (contre 9,8290 F la vaille) et dépassé 3,22 DM à Franctort (3,2210, contre 3,2166 DM).

### Fusion de sociétés : près de 3 000 en 1984 aux Etats-Unis

2 930 fusions et rachets de sociétés — dont les plus importantes dans le secteur pétroller — ont été enregistrés en 1984, selon une compilation publiée par le revue spécialisée Mergers and Acquistions Megazine. Il s'agit du nombra amuel le plus élevé depuis 1970. Les 1 385 transactions, dont le montant a été révélé, portent sur 123,7 milliards de dollars, dont 13,3 milliards pour le rachet de Guif par Standard Oil, et 10,1 milliards pour celui de Getty Oil nar Texaco.

### Pétrole: baisse de la production soviétique

Pour le première fois depuis la guerre, la production pétrolière de l'URSS a baissé, en 1984, de 0,5 % : soit 12,26 millions de bards par jour (613 millions de tonnes pour l'année), contre 12,32 millions de barils quotidiens en 1984 et 12,48 millions dans les prévisions du plan, selon les statistiques publiées par l'agence Tass. Quant à l'extraction de charbon, alle a baissé de 0,6 %, avec 712 millions de tonnes, contre 716 millions. En revanche, le production de gas passers et la passers et le production de gas passers et le production de gas passers et la pa naturel a augmenté de 9.5 %, avec 587 milliards de mètres cubes, contre 536 en 1983,

### Ports: Marseille détrôné par Anvers

Après deux années consécutives de baisse, le trafic du port autonome de Marseille a légèrement progressé en 1984, avec 88,01 millions de tonnes (+ 1,41 %). En dépit de ce retournement positif de tendance, le port a perdu, au profit d'Anvers (90 millions de tonnes), son rang de deuxième port auropéen derrièra Rotterdam, qu'il occupait depuis très longtemps. Les résultata de 1984 font apparaître une stagnation du trafic pétrolier. Marseille fonde, désormais, de grands espoirs sur le démarrage d'un nouveau service de porte-conteneurs dit « eurour du monde », créé par l'armement américain United States Lines. La situation financière de l'établissement a est, d'autre part, redressée avec un chiffre d'affaires d'environ 750 millions de trancs, en augmentation de 7 % sur l'exercice précédent. — (Corresp.)

### Prets internationaux : la contribution du FMI a baissé

Les prêts accordés par le Fonds monétaire international (FMI) aux pays en difficultés financières ont diminué notablement en 1984, en reison d'un durcissement des conditions de leur octroi. Les prêts, en 1984, ont atteint la valeur d'environ 7,1 millierds de dollars, contre 13,35 miliards en 1983. L'an dernier, 88,8 % des fonds prêtés n'ont été accordés que « sous des conditions économiques relativement strictes ». Ce pourcentage n'était que de 73 % en 1983 et de 60 % en 1982, indique le rapport du FMI, publié

### LE MARCHÉ INTERBANCAIRE DES DEVISES

|                              | COURS                      | DU JOUR                                                    | _        | 1,88              | MO          | <u> </u>                       | ļ_        | DECO                                  | MO     | 46                                   | SEX MORE |                                        |         |                                |  |  |
|------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------|----------|-------------------|-------------|--------------------------------|-----------|---------------------------------------|--------|--------------------------------------|----------|----------------------------------------|---------|--------------------------------|--|--|
|                              | + bes                      | + heat                                                     | 2        | <b>R</b> +        | <b>14</b> 6 | <b>ф.</b> –                    | Ž         | p. +0                                 | m d    | \$<br> -                             | 2        | -                                      | ne de   | p                              |  |  |
| SE-U.<br>Scata.<br>Yen (100) | 9,8450<br>7,3797<br>3,7893 | 9,8465<br>7,3734<br>3,7906                                 |          | 146<br>28<br>121  | +++         | 150<br>46<br>131               | **        | 776<br>48<br>242                      | +++    | 295<br>13<br>259                     | +++      | 450-<br>105<br>748                     | +       | 758<br>196<br>795              |  |  |
| M                            | 3,5918                     | 3,8537<br>2,4980<br>15,2576<br>3,5936<br>4,9785<br>18,9572 | <b>±</b> | 97 75 131 140 256 | ++++11      | 194<br>29<br>143<br>143<br>157 | ++  +   1 | 285<br>168<br>78<br>285<br>355<br>560 | ++++11 | 221<br>179<br>8<br>362<br>325<br>591 | -1       | 585<br>486<br>259<br>841<br>848<br>236 | + - + - | 522<br>94<br>892<br>956<br>950 |  |  |

### TAUX DES EUROMONNAIES

| SE-EL                |     |     |          | 1/2<br>1/4 |          | 1/2<br>1/8        | 8        | 5/8          | 6        | 11/16<br>1/8 | 6        | 13/16<br>1/4 | 9        | 5/16                 | ?         | 1/3<br>7/16<br>3/4<br>1/3 |
|----------------------|-----|-----|----------|------------|----------|-------------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|----------------------|-----------|---------------------------|
| Flacin<br>F.R. (100) | 6   | 1/4 | 6        | 1/2<br>5/8 | 6        | 1/2<br>5/8        | 10 1     | 5/8<br>L5/16 | 10       | 1/2<br>3/4   | 11       | 5/8<br>1/16  | 10       | 5/ <b>2</b><br>13/16 | 11        | 3/4<br>1/8                |
| La con               | 14  | 3/4 | 3        | 1/4        | 5        | 9/16              | 51<br>14 | 7/8          | 5<br>14  | 9/16<br>1/4  | 51<br>14 | 1/16<br>7/8  | 5<br>14  | 9/16<br>3/4          | . 5<br>15 | 11/16                     |
| F. franç             | 114 | 1/4 | 14<br>16 | 1/4<br>1/2 | 13<br>10 | 1/4<br>3/4<br>3/8 | 13<br>19 | 7/8<br>5/8   | 13<br>10 | 1/2<br>9/16  | 13<br>10 | 5/8<br>13/16 | 12<br>11 | 3/16                 | 12        | 11/16<br>3/4<br>7/16      |

Ces cours pratiqués sur le marché interbancaire des devises nous sont indiqués en fin de matinée par une grande banque de la place.

### SOCIAL

LE PROJET D'ACCORD SALARIAL DANS LA FONCTION PUBLIQUE

### FO dit non, la CFTC dit oui

L'union interfédérale des agents de la fonction publique FO a décidé, le 5 février, de ne pas signer le projet d'accord salarial dans la fonction publique. Cette décision, prise à une très forte majorité, ne constitue pas une surprise puisque, dès le 31 jan-vier au soir, M. André Gianque, secrétaire général de cette naion. pourtant personnellement favorable, comme M. Bergeron, à la recherche d'un compromis, ne dissimulait pas ses sérieuses réserves (le Monde du 2 février). La CGT, dans une déclaration coajointe de soa burcau confédéral et de son union de fonc-tionnaires s'est immédiatement félicitée de cette décision, estimant qu'elle est due su fait que, .dans leur masse, les fonctionnaires refu-sent de faire les frais d'une politique d'austérisé .... Au même moment, la CFTC décidait de

C'est sur la clause de sauvegarde, permettant théoriquement, en cas d'éventuelle dérive des prix en 1985, de maintenir le pouvoir d'achat, que s'est focalisée l'opposition de FO. Ce n'est pas • un parachute fiable • a déclaré M. Gianque. Le projet d'accord indique que les parties examineront, pour faire jouer on non la clause de sauvegarde, - l'évolution des prix à la consommation en moyenne », ce qui renvoie d'abord à un calcul en masse, même si une remise à niveau est également pré-vue. Or, si l'évolution attendue pour

1985 (comme la moyenne des prix). cette masse intégre bel et hien, malgré les silences sur ce point de M. Le Garrec et de la FEN, 0,5 % de glis-sement vieillesse technicité, ce fameux GVT qui prend en compte carrière, promotions et ancienneté. FO se flatte d'avoir refusé cette inté-gration du temps de M. Barre et ne veut pas la cautionner aujourd'hui, un tel » précédent » lui paraissant dangerous pour l'avenir. Après

### ◆ Deux maladresses >

FO a'a pas davantage apprécié. toujours pour la clause de sauve-garde, l'aliusion à un examen de la situation salariale générale. « Si les patrons bloquent dans un secteur du privé, demande M. Giauque, est-ce que les fonctionnaires doivent es que les fonctionnaires doivent en subir les frais? C'est la politique des revenus! FO se montre ainsi sensible à un aspect de l'argumenta-tion de la CGT, développe par M= Thérèse Hirszberg, secrétaire générale de l'Union générale des fédérations de fonctionnaires CGT, dans un article publié le 4 février par l'Humanité sous le tilre · Signer, e'est capituler. - M. Gattaz se voyait alors promu - cosecrétaire d'Erat à la fonction publique -...

Cependant, FO n'entend pas pour autant répondre aux sirènes de la

la masse salariale est de 5,2 % en CGT. « Nous n'entrerons pas dans forme de rattrapage, ne bénéficiant la gymnastique politicienne et élec-toraliste de la CGT . à souligne M. Gianque qui ne veut pos - entrer en guerre - avec le gouvernement en se lançant dans des actions. Mais le fait est que, pour la première fois depuis 1969, un accord salarial va être signe dans la fonction publique sans FO. En 1971, en 1977 et en 1984, elle s'était opposée, ainsi que la FEN, aux dispositifs salariaux proposés, mais il n'y avait purement et simplement pas eu d'accord. Tout en reconnaissant les - gros efforts de M. Le Garrec pour les catégories C et D, FO reproche au gouvernement • deux maladresses • : le versement différé des traitements et la levée de l'anonymat.

La décision de FO, connue pour son attachement à la politique contractuelle, ne peut pas faisser indifférentes les autres organisations syndicales. Mais la CFTC, qui contrairement à FO n'avait pas signé le précédent « relevé de conclusions - du 22 novembre 1982, a décidé de signer, à une majorité de près de 70 %, à l'issue d'une reunion, le 5 février, de son comité fédéral. Le paradoxe est que ce qui motive le refus de FO – la clause de sauve-gard – alimente l'acceptatinn de la CFTC. Pour M. Faki, le secrétaire général des fonctionnaires chrétiens, cette clause marque • un progres

pas aux retraités, est écartée.

Au congrès de la FEN, le refus de FO va donner des arguments à la minorité Unité et action, proche du PC. mais, là encore, la majorité socialiste ne sera pas mécontente de se démarquer de FO en signant, la concurrence étant désormais très vive entre les deux organisations dans l'enseignement. Si la CFDT décidait, le 13 février, de signer, une nouvelle alliance FEN-CFDT succéderait - temporairement? - à l'ancien axe FEN-FO...

MICHEL NOBLECOURT.

### JEUMONT-SCHNEIDER **VA SUPPRIMER 1 190 EMPLOIS** DANS LE NORD

Le enmité d'entreprise de Jeumont-Schneider, qui doit se réu-nir le 7 février, se verra présenter un projet de plan social qui prévoit une réduction progressive des effectifs de l'usine de Jeumont dans le Nord (spécialisée dans le nucléaire). 1 190 emplois sur 3 045 seraient

supprimes dans un delai de trois ans. Des départs FNE, des aides au retour, des mutations, des plans de formation, permettront de limiter le nombre de liceneiements secs. La reduction du programme nucléaire français est à l'nrigine des difficultés sensible . puisque toute prime uni- de l'usine de Jeumont.

### Les dépenses d'assurance-maladie supérieures aux prévisions en 1984

Les dépenses d'assurance-maladie ont augmenté un peu plus vite en 1984 qu'en 1983 et ont été un peu supérieures aux prévisions de la nission des comptes de la Sécurité sociales : c'est ce qui ressort des chiffres publiées per la Caisse nationale des travailleurs salariés (CNAMTS). L'augmentation a été de 12,2 % en valeur contre 11,8 % en 1983, ce qui correspond à une aug-mentation en volume de 4,6 % alors que la commission des comptes avait préva 3,4 %.

Cette augmentation provient es-tentiellement des höpitaux ; les remboursements ont augmenté de 13 % contre 10,8 % en 1983, année marquée par une baisse exceptionnelle d'activité. Cette accélération est due à un ensemble de facteurs : une reprise de l'activité, visible dans le cas des établissements privés (+ 11 % contre 5,4 %), le passage au hadget global des centres hospitaliers régioaux, l'accélération des facturations des aatres établissements publics avant leur passage au budget global au 1= janvier 1985, et une régularisation de la taxe sur les salaires due par l'Assistance publique de Paris.

Les remboursements d'honoraires médicanz, d'autre part, progressont moins vite qu'en 1983 : + 9,6 % contre + 17,7 %. Ce ralentissement est du pour une bonne part à une

moindre revalorisation des actes médicaux.

La croissance du nombre d'actes globalement à peu près semblable à celle de 1983, recouvre en fait deux évolutions très différentes. D'un côté, on constate une stagnation voire une baisse, de l'activité des généralistes : le nombre des visites à domicile - pratiquées essentielle ment par cette catégorie de prati-ciens - a diminaé de 6 %; le nombre de consultations n'a augmenté que de 2,8 %, ce qui doit correspon-dre grosso modo à l'augmentation du nombre des praticiens en 1984.

En revanche, in nombre d'actes en

K (actes chirurgicaux et surtout ex-plorations techniques), pratiqués surtout par les spécialistes (chirurens, cardiologues, gynécologues radiolognes, oto-rhino-laryngologistes, ophtalmologues, neurologues, etc.), a augmenté de 13 % (10,1 % en 1983), celui des actes en Z (radiologie) de 5,8 % (contre 0,8 % en 1983). Cette augmentation supérieure à celles des années antérieures, déjà importantes (8,6 % en moyenne annuelle), justifin a posteriori la modification de la nomenclature des actes médicanx décidée en octobre dernier par le mi-

nistère des affaires sociales.

### M. Bérégovoy accepte le principe d'un emprunt pour la retraite complémentaire à soixante ans

emprunt pour rééquilibrer la trésorerie de l'ASF (Association pour la structure financière), chargée de fi-nancer le surcoût de la retraite à soixante ans, a été annoncée le 5 février par M. Bérégovoy, ministre de l'économie et des finances, à une délégation représentant cet organisme.

Les modalités techniques de l'emprunt, son taux et son niveau seroat prochainement définis par un groupe de travail où figureront des responsables du ministère, de l'ASF et des caisses de retraite complémentaire. Il aura à choisir entre le lancement d'un on de deux em-prunts; le ministère souhaite un montant global qui n'excederait pas 6 à 8 milliards de francs tandis que le président de l'ASF estimo que plus de 8 milliards de francs sont nécessaires pour couvrir les besoins jusqu'à la fin de 1986 ». Sclon certaines études, les exigences financières de l'ASF pourraient atteindre 11 milliards de francs (le Monde dn 12 décembre 1984).

Créée en mars 1983, pour une durée de sept ans, l'ASF est un orga-nisme paritaire où siègent des représcataats des organisations patronales et syndicales. Par conven tion conclue avec l'Etat, qui s'était

Attendue longtemps, la décision engagé à lui permettre deux em-de principe - du lancement d'un prunts, l'ASF a pour obiet de faire prunts, l'ASF a pour objet de faire face aux dépenses occasionnées par les garanties de ressources accordées aux préretraités et, surtout, par la mise ca œuvre de la retraite à

> En sept années le budget de cet organisme devait être équilibré grace à son financement par une subvention d'Etat (10 milliards par an actuellement) et par le produit des cotisations versées à ce titre à l'UNEDIC et qui représentent 2% de la masse salariale. Dans un premier temps, toutefois, l'ASF devait connaître des difficultés de trésorerie que les caisses de retraite com-plémentaire, l'ARRCO et l'AGIRC, compensaient par des avances évaluées à 6 milliards de francs au 31 décembre 1984 - dont elles demandent instamment la restitution depuis des mois.

L'emprunt de l'ASF permettra donc le remboursement des sommes prêtées par les caisses de retraite, ctant entendu que son montant sera souscrit par lesdites ealisses et par des investisseurs institutionnels, comme la Caisse des dépôts, conformément à ce qui avait été prévu dès l'origine en mars 1983.

### LA RESERVE BANK OF INDIA. BOMBAY

APPEL D'OFFRES

invite des soumissions cachetées pour la fourniture de Systèmes Reader/sorter à grande vitesse pour le traitement mécanique des chèques et des autres instruments de paiement, utilisant la technologie MICR.

Les sociétés/entreprises qui soumissionnent doivent être de premier ordre et doivent avoir une longue expénence dans ce

Les documents de soumission seront expédiés contre un palement de 200 roupies (nonremboursable), par traite, en taveur de la Reserve Bank of India (pour un ensemble) envoyé au Deputy Director, Management Services Department (National Gearing Cell), Reserve Bank of India, New Central Office Building (14th floor), Shaheed Bhagat Singh Road, Bombay 400 023. Des soumissions cachetées en deux exemplaires seront reques jusqu'à 15 heures le 28 février 1985 et elles seront ouvertes & 16 heures le même jour en présence des soumissionnaires participants.

La Banque se réserve le droit de . rejeter la plus basse et/ou toutes les soumissions sans en cionner la raison.

### **VOUS VOULEZ ACHETER UN LOGICIEL** DE TRAITEMENT DE TEXTE ? L'ORDINATEUR PERSONNEL A ESSAYÉ ET COMPARÉ LES CINQ MEILLEURS.

L'ORDINATEUR PERSONNEL

LE Nº 12 CHEZ VOTRE MARCHAND

- (Publicità) -

### **AVIS D'APPEL D'OFFRES**

Le gouvernement de la République du TCHAD (Fonds de Projets Ruraux) lance un appet d'offres — sur financement de l'Association internationale de développement — pour la fourniture en dix-huit lots de :

- Véhicules légers;
  Matériels de travaux publics
  Tracteurs routiers et agricole
- Citeraes tractées a de livraison : Société COTONTCHAD à MOUNDOU - RÉPUBLIQUE DU TCHAD.
- Participation : Concurrence ouverte à tous fournissours d'un pays membre de la BIRD, de la SUISSE ou de TAIWAN. Offres: Dépôt : Les offres rédigées en langue française doivent purvenir, sous pli recommandé, à :

  M. l'Administrateur du Fonds de Projets Reraux, B.P. 286, N'DJA-MENA (TCHAD).
- On être déposées dans les bureaux sis su :

   Ministère du Pian et de la reconstruction à N'Djamena au plus tard
  le 20 MARS 1985 à 12 heures, heure locale.

  Ouverture : le 21 MARS 1985 à 9 houres à l'adresse ca-dasses un séance
- Dessier d'appei d'effres
- esultation: Lo domier peut être consulté aux adresses mivames : Unité d'administration du Fonds « FPR » B.P. 286 à
- D'IAMENA.

   COTONTCHAD R.P. 1116 à N'DJAMENA.

   CFDT, 13, rue de Moncean, 75008 PARIS.

  Achat : le donsier peut être scheté aux adresses ci-dessus au prix unitaire de 10000 F CFA ou équivalent en monaie facilement conventible, par chèque au nom de l'agent comptable de l'Unité d'administration du fonds «FFR».

### **AFFAIRES**

### LES DOTATIONS BUDGÉTAIRES A LA FILIÈRE ÉLECTRONIQUE

### Vous avez dit « priorité » ?

cadre des dotations budgétaires aus firmas nationalisées. 2.75 milliards de francs seront ibués en 1985 aux groupes de la filière électronique (le Monde du 6 février) alors qu'il n'e pes rendu son arbitrage sur le reste de l'enveloppe disponible, M. Fabius accorde effectivement « une priorité » à ce secteur de pointe. Au sens du Laroussa : l'électronique est servie en premier. Mais elle n'a pas pour autant le plus grosse part, comme voudrait le faire croire le premier ministre.

En annonçant que, dans le

Les groupes du secteur électronique n'ont reçu que 7 % des dotations en capital en 1982, 19,7 % en 1983, 20 % en 1984, et le même pourcentage est prévu pour 1986 (2,75 milliards de franca sur l'envalnppe de 13,56 milliards de frança). Les dotations plafonnent donc en valeur relative at diminuent même en volume puisqu'elles avaient

été de 3 milliards de francs en

Ce n'est certes pas la seule source d'aides publiques à ce secteur. Mais, en globalisant, et pour autent que l'on puisse se fier aux statistiques officielles - dont les détails, étrangement, ne sont pas publiés. - le résultat n'est pas plus encourageant. Le « plan d'action de la filière électronique » arrêté en conseil des ministres à l'été 1982 prévoyait dens le cadre d'une « stratégie de redressement a un total d'aides publiques de 80 milliards de francs (valeur 1882) sur le période 1983-1987 (1), soit 12 milliards de france par an. Or les réalisations ont toujours été inférieures à ces prévisions alors même que tous les pays concurrents, Etats-Unis et Japon en tête, passaient à la vitesse supérieure. Le total distribué n'a atteint que 10 milMonde du 22 novembre 1884) et ne serait, compte tenu des hypothèses budgétaires actuelles, que de 10 milliards cette année, Autrement dit, le taux de réalisation du Plan ne cesse de décroître: 82 % en 1883. 80 % l'an passé, 68 % cette annnée, Les crédits dégagés ont permis des avancées significatives et à 80-90 % conformes au Plan pour les circuits intégrés, le téléphonie, les matériels professionnela, mais d'autres secteurs ont été complè-tement laissés dans l'ombre, enmme l'électronique grand public ou l'instrumentation. La « contrainte » budgétaire, selon le vocable des économistes, a pesé lourd malgré la « priorité ».

(1) Le Plan couvrait, an départ, la période 1982-1986, mais la lenteur de mise en œuvre l'a fait reculer

ERRATUM. - Polygram passe sous le contrôle de Philips. Dans l'information parue sous ce titre (le Monde da 8 février), il fallait lire à propos des peries de Polygram :

- Au cours de ces sept dernières années, les pertes de Polygram se chiffrent à 2,6 milliards de francs. dont 145 millions (et non milllards) en 1984.

· Ceraver crée une filiale en Inde. - La direction de la société Ceraver, premier constructeur mondial d'isolateurs en verre pour lignes électriques, dont l'usine principale se trouve à Saint-Yorre (Allier), a annoncé la création d'une filiale en Inde. Appartenant an groupe CGE, la société Ceraver, dont le chiffre d'affaires est de 400 millions de

Hards en 1983, 11 en 1984 (Je

francs et qui emploie 650 ouvriers à Saint-Yorre, s'est orientée vers une politique de création de filiales à l'étranger pour lutter contre la concurrence des isolateurs en porcelaine de fabrication japunaise. L'usine indienne sera la troisième création de filiale après le Brésil et les Etats-Unis.

## ÉNERGIE

### La remise en ordre des marchés pétroliers

Après le Mexique et l'Egypte, le Nigéria vient d'adapter ses tarifs à la nouvelle grille de prix offi-ciels adoptée par l'OPEP le 30 janvier. Ce pays afri-cain a proposé à ses clients un système de prix dou-ble : l'un réservé aux acheteurs contractuels prévoit une hausse des prix des bruts légers et un mi des prix des pétroles lourds, l'autre réservé aux

clients qui s'engageraient à acheter au moins 22000 barils de brut par jour prévoit des ventes groupées de qualités différentes à des tarifs plus avantageux. Grâce à ce double système, le Nigéria espère maintenir le niveau de ses ventes, bien que ses prix soient désormais moins attractifs par rapport aux bruts concurrents de la mer du Nord.

nisation en octobre 1984 (16 mil-

lions de barils par jour) au moins pendant le premier semestre devrait lui permettre de « tenir » les prix.

Le pourra-t-elle? Le voudra-t-elle? La baisse de la production

observée en janvier était moins le résultat d'une restriction délibérée

et volontaire que de l'absence de demande. Selon l'AIE, elle était due

pour l'essentiel à la diminution du rythme d'extraction de l'Iran, en

lutte avec ses clients japonais sur les prix. Les pays de l'OPEP, pressés par des besoins financiers de plus en plus forts du fait de la baisse des

prix, résisteront-ils à la tentation

d'accrnître leurs ventes si la

demande se raffermit? Cela n'a, jusqu'ici, jamais été le cas.

Le nouveau dispositif de contrôle sapranational instanté depais

décembre, et qui commence à se mettre en place (2), devrait permet-tre de mieux maîtriser la situation.

Mais, outre qu'on voit encore mal

certains pays comme l'Iran on le Nigéria entre autres accepter un

réel contrôle, l'absence de sanctions

et la lenteur de la mise en place de ce système risquent de ue pas chan-ger grand-chose à court terme aux

tiques des pays de l'OPEP.

Or tous les experts sont formels : si l'OPEP ne respecte pas la disci-

pline qu'elle s'est imposée sur la proluction, elle n'évitera pas une nou-

velle erise an printemps. On

s'acheminerait alors vers une baisse s'actenimerali anns vers une casse-par palliers des prix du pétrole éta-lée sur plusieurs trimestres, la limite inférieure se situant, selon l'adminis-

tration américaine, aux environs de

25 dollars par baril (contre 28 dol-

L'Organisation acceptera-t-elle

encore longtemps de faire seule les frais de la défense des prix et de voir

sa part de marché se réduire au pro-

fit de ses concurrents? Tout dépend

de la conduite qu'adopteront ceux-

ei, au premier rang desquels la

Grande Bretagne et la Norvège mises une fois de plus sur la sellette. Le Nigéria, maillon faible de l'OPEP, a répété à maintes reprises

qu'il suivra toute nouvelle baisse des

prix de la mer du Nord. La plupart

des pays de l'OPEP ont également

menace, si le Royaume-Uni et la

Norvège abandonnaient leurs prix

efficiels, de déclencher une guerre

des prix. Si ces pays cédent, comme

en octobre dernier, aux pressions du

chute plus brutale des prix, nul ne

saebant, en cas de « guerre des

tarifs », ou la baisse pourrait s'arrê-

(1) Un million de barils par jour quivalent à 50 millions de tonnes par

(2) La société néerlandaise Klijn-weld Kraaienhof and Co (KKC) a été choisie pour aider l'OPEP à vérifier sur

place la production, les ventes et les prix

de chaque pays membre.

VÉRONIQUE MAURUS.

lars actuellement).

### Une baisse en trompe-l'œil

 On ne peut guère parler d'une baisse des prix du pétrole, tout au plus d'un ajustement. Si l'OPEP réduit à nouveau ses prix d'ici à l'été, ce sera différent..... Cette réflexion d'un haut fonctionnaire français traduit l'opinion générale des milieux pétroliers au lendemain de la conférence de l'OPEP. La décision de l'Organisation de bais-ser, mercredi 30 janvier, pour la seconde fois de son histoire, les prix officiels du brut a eu relativement peu d'écho. La seule question vraiment posée reste : « A quand la pro-chaine ? » D'ampleur modeste - moins d'un

demi-dollar par baril en moyenne pondérée – cette baisse officielle, contrairement à celle de mars 1983, ne devrait avoir que pen d'impact concret. Les tarifs réels pratiqués auparavant par la plupart des pays étaient déjà, grace nux rabais déguisés, largement inférieurs aux prix officiels. Cette baisse ne fait donc qu'officialiser un mouvement déjà constaté. On pent même affir-mer qu'elle devrait, à court terme, renchèrir les prix réels d'achat du

Sa principale conséquence est en effet d'avoir, quasi instantanément, déblequé le marebé qui, dans l'attente de cette décision, s'était

### NOUVELLE OPA SUR LA COMPAGNIE AMERICAINE PHILLIPS PETROLEUM

New-York (AFP). - Le groupe pétrolier américain Phillips Petro-leum a annoncé le 5 février qu'il avait recu une effre d'achat du financier new-yorkais Carl Icahn à 55 dellars par action, soit un total de 8,09 milliards de dollars (80 milliards de francs).

Dans une lettre adressée la veille à la direction de Phillips Petroleum, M. Icahn insiquait que, si la direction ne soutenait pas son offre ou n'en proposait pas une autre plus élevée, il lancerait directement aux actionnaires une offre publique d'achat. M. Icahn a donné à la direction de Phillips jusqu'à mercredi soir 6 février pour faire connaître sa

M. William Douce, président de Phillips Petroleum, a fait savoir que, pour pouvoir évaluer cette offre, il avait demandé à M. Icahn de lui fournir dayantage d'informations notamment sur les emprants (4,05 milliards de dollars) envisagés par l'bomme d'affaires de New-York pour financer l'opération.

M. Icahn a indiqué qu'il possédait actuellement 4,85 % du capital de Phillips Petroleum. Comme plnsieurs investisseurs, il a acquis récemment des actions Phillips après que M. Boone Piekens, président d'une petite société pétrolière texane, ent abandonné en décembre dernier son OPA sur le groupe.

presque totalement gelé depuis quel-ques semaines. Résultat : une reprise des transactions et une vive hausse des cours sur le marché libre. Cette réaction prouve a posteriori le caractère largement artificiel des pressions à la baisse qui s'exerçaient nvant la conférence. La production de l'OPEP étant tombée, en janvier, à un niveau très bas (15,5 millions de barils par jour) (1), largement inférieur aux besoins réels du mar-ché, la faiblesse persistante des cour, la l'ablesse persistante des cours ne pouvait s'expliquer que par un déstockage massif des compa-gnies – estimé par l'OPEP à plu-sieurs millions de barils par jour – dans l'attente d'une baisse prochaine des prix. En adaptant ses tarifs officiels, de façon plus réaliste par rap-port au marché, l'OPEP a donc assaini la situation.

Cet assainissement sera-t-il durable? Fondamentalement la situation n'a pas changé. Comme le montrent les dernières statistiques publiées par l'Agence internationale de l'énergie (AIE), l'OPEP reste confrontée, pour tenter d'éviter une nouvelle baisse des prix, aux mêmes problèmes que depuis deux ans : une consommation faible bien qu'en légère reprise, une concurrence de plus en plus vive des pays producteurs non membres, une part de marché réduite et une surcapacité latente qui, jointe à la baisse des revenus pétroliers, avive ses dissensions internes et accroît les risques

### Stagnation

L'an passé, selon l'AIE, les pays producteurs non membres de l'OPEP ont absorbé la totalité du surplus de demande lié à la reprise économique. Alors que la consom-matien mondiale augmentait de 2.7 % pour atteindre 46.2 millions de barils par jour, la production des producteurs non OPEP est passée de 26,1 à 27,6 millions de barils par jour, du fait de la hausse de la production de la mer dn Nord (Grande-Bretagne, Norvège), de divers pays en voie de développement (Brésil, Inde, etc.) et des exportations des pays de l'Europe de l'Est. L'OPEP a vu sa production stagner à 17,2 millions de barils par jour et sa part du marché tomber de 38,5 % à 37,4 %.

Cette tendance devrait se poursuimondiale en 1985 ne devrait pas augmenter de plus de 1 %, passant de 46,2 millions de barils par jour à 46,7 millions de barils par jour. De surcroît, la production des pays non OPEP devrait continuer à progres-ser pour atteindre 28,3 millions de barils par jour (+ 2,9 %). Pour maintenir l'équilibre du marché et done les prix - l'OPEP, selon ces prévisions, devrait réduire encore sa production. Selon la pinpart des analystes, le maintien d'un niveau voisin du plafond décidé par l'Orga-

# TRANSPORTS

### La France construira la troisième ligne de métro de Santiago-du-Chili

De notre correspondant

Santiago. — Après neuf mois de négociations, la société française Sofretu, filiale de la RATP, et le gouvernement chilien ont signé, mardi 5 février, un contrat d'ingénierie de 12,6 millions de dollars en vue de la construction d'une troi-sième ligne de métro à Santiago. Sa longueur sera de 12,3 kilomètres et son cofit total de 472.6 millions de dollars. Les travaux dureront quatre

et un pool bancaire, anquel partici-pent Parības, la BNP, le Crédit lyonnais, la Société générale, Indo-suez, la BUE, la BFCE, le CIC et le CCF s'étaient mis d'accord sur le financement de la première tranche de la ligne 3 d'une longueur de 5,3 kilomètres. Son coût s'élève à 190,5 millions de dollars hors impôts et taxes. L'Etat chilien apportera 52,8 millions de dollars. Le reste, c'est-à-dire 137,7 millions de dollars (72 % du total), est constitué de trois crédits privés sur dix ans après a mise en service, garantis par la Coface ponr un montant de 108,7 millions de dollars, et d'un crédit financier d'accompagnement de 29 millions de dollars.

Scion le conseiller commercial de l'ambassade de France cet accord constitue une grande victoire stra-tégique. Nous avions construit les deux premières lignes, mais nous

aurions tout perdu si la technologie française avait été écartée pour la construction d'une troisième ligne. Nous avons du affronter une dure concurrence du Canada et du Japon » Le représentant de l'une des banques qui participe au finan-cement affirme de son côté : « C'est un véritable tour de force si l'on tient compte des difficultés finan-cières que connaît le Chili. >

Les obstacles n'ont cependant pas été que financiers. Ce projet s'est heurté dès la départ à l'opposition des libéraux, houtiles à l'idée même de service public et dont le porte-parole est le principal quotidien de la capitale, El Mercurio. L'arrivée, en avril 1984, à la tête du ministère de l'économie, d'un «keynesien» M. Modesto Collados, a permis de sauver la troisième ligne de mêtro. Ce dernier u réusei à convaincre le général Pinochet des retombées ociales d'un tel investissement. 1 800 personnes travailleront sur le chantier pendant quatre ans et l'on estime qu'au total 5 000 emplois nouveaux seront créés. Ce n'est pas négligeable dans un pays où le chômage touche le quart de la popula-tion. Cette nouvelle ligne permettra, par ailleurs, de desservir les quar-tiers populeux de la partie nord de la capitale et ceux de la zone aud-est.

JACQUES DESPRES,

# **AGRICULTURE**

FACE A L'OFFENSIVE COMMERCIALE AMÉRICAINE

### La CEE cherche une alliance australienne

Le commissaire européen à l'agriculture a tenté de rassurer, mardi 5 février, le ministre australien de l'agriculture, M. John Kerin, en te à Bruxelles sur les intentions de la Communauté en matière de commerce international. Comme les autres pays exportateurs de produits agricoles, l'Australie, dont le ventes de ces produits à l'étranger répré-sentent environ 40 % des ventes totales, critique régulièrement la politique agricole commune, accusant les Européens de subventionner leurs exportations.

Le commissaire, M. Franz Andriessen, a indiqué que la CEE n'avait pas l'intention e dans l'immédiat » de subventionner l'exportation de viande bovine vers l'Extrême-Orient, marché tradition-nel de l'Australie. Il s'est engagé à vente de « vieux » beurre à prix réduit, opération qui avait été fort critiquée par Canberra.En revanche, aucun espoir n'a été laissé aux Australiens sur un éventuel accroissement de leurs exportations de moutons - grande spécialité australienne - vers la CEE. L'auto-suffisance de l'Europe n'est assurée qu'à 70 %, et c'est un des rares secteurs où les paysans des Dix peuvent espérer accroître leur production.

Dans le même temps, M. Michel Rocard, ministre français de l'agri-

culture, rendait visite, da 23 janvier au 4 février, à l'Australie et à la Nouvelle-Zélande. Plus encore que ses partenaires européens, la France est concernée par les accords d'auto-limitation sur les exportations de viande, de produits laitiers, voire de vin. M. Rocard n'attendait pas de ce voyage une compréhension immé-diate des difficultés de l'Europe en butte à la surproduction. L'objectifétait plus vaste. L'Australie, pour des raisons climatiques notamment, a perdu des parts de marché pour ses exportations céréalières. Aussi le ministre français a-t-il surtout tenté de convaincre ses interlocuteurs qu'ils devaient avoir avec la CEE une approche commune, face à l'offensive commerciale des Etats-Unis. Ceux-ci vont tenter de reconen crédits à l'exportation - e'est un des enjeux du projet de loi agricole de l'administration Reagan.

Dans les négociations qui se déroulent actuellement dans le cadre du GATT (Accord général sur le commerce et les tarifs donaniers), la CEE et la France, par la voix de M. Rocard, veulent persuader les producteurs de l'hémisphère sud de la nécessité d'une entente face à la suprématie américaine.

# **CONJONCTURE**

Aux Etats-Unis

M. VOECKER APPELLE LE CONGRÈS A RÉDUIRE DE MANERE & DÉCISIVE » LE DÉFICIT BUDGÉTAIRE

Le président de la Réserve fédérale, M. Paul Voicker, a demandé à nouveau un Congrès de réduire de manière « décisive » le déficit du budget américain. Déposant, le 5 février, devant la commission économique conjointe du Congrès, M. Volcker a estimé que trop compter sur l'épargne étrangère risque de « miner la confiance » des prétents et éventuellement d'entraîner une « crise ». « CTIBE ».

Nous en sommes encore fort loin. Du moins je l'espère », u-t-il ajouté, en faisant valoir qu'il y n tou-tefois lieu de s'inquiéter des « sonneries d'alarme » que la situation com-mence à susciter. Pour M. Volcker, les Etats-Unis, « pays grand et fort, peuvent continuer d'attirer les capi-taux étrangers pour un temps, particulièrement si la confiance en [leur] économic demeure ». Il convient cependant, a t-il ujouté, de ne pas perdre de vue que ce « facteur psychologique favorable » pourrait disparaître si la déficit bud-gétaire n'était pas réduit sérieuse-Le président de la Réserve fédé-

rale réclame depuis un an une réduction initiale de 50 milliards de dollars du déficit budgétaire, soit à peu près ce que présoit le projet de budget 1986 présenté le 4 février par M. Reagan (le Monde du 5 février).

### CITICORP ET LA COMPAGNE CIGNA METTENT FIN A LEUR CONTRAT D'ASSU-RANCE SUR LES PAYS EN **VOIE DE DÉVELOPPEMENT**

La Citicorp, première banque américaine, et la compagnie d'assu-rance Cigna Corp., de même nationalité, ont annoncé qu'elles avaient mis fin à un accord selon lequel Cigna assurait les pertes éventuelles provenant de 900 millions de dollars de crédits consentis par Citicorp à des pays en voie de développement (PVD).

.Cet accord, qui avait été annoncé en mai dernier par la Citicorp, de-vait permettre à celle-ci de se protéger contre les risques de retard des paiements sur les crédits accordés à plusieurs de ces pays. Un tel accord, intervenant à une époque d'inquiétudes concernant les créances des banques américaines sur plusieurs pays d'Amérique latine, avait su-pris les milieux fînanciers, car c'était la première fois qu'une ban-que recourait à une compagnie d'asrance pour se proteg occasionnées sur des crédits de cette nature.

Le communiqué publié par la Ci-ticorp et Cigna se borne à indiquer que « les conditions du marché ont changé, et les deux parties ont ac-cepté de mettre fin à l'accord sur une base mutuellement acceptable ». Les détails de l'accord d'assurance n'avaient jamais été connus, et, selon certaines rumeurs, les deux sociétés n'avaient jamais pu s'entendre sur une mise en application de l'accord. - (AFP.)

· Le montant de l'emprant d'Etat porté de 15 à 20 miliards. -Le montant du premier emprunt de l'année lancé par l'Etat vient d'être porté de 15 à 20 milliards de francs, a indiqué le 5 février la Société générale, chef de file de l'opération. La décision de majorer le montant de l'emprunt a été prise par le Trésor en raison « du succès remporté auprès des investisseurs par l'emprunt dans la période de pré-placement, ajoute la banque.

### AVIS FINANCIERS DES SOCIÉTÉS

AMERICAN BRANDS, INC.

Le conseil d'administration d'AME-RICAN BRANDS INC a décidé, dans sa séance du 29 janvier 1985, la mise en paiement d'un dividende trimestriel de 97,50 cents (contre 93 3/4 cents pour le 97,50 cents (contre 93 3/4 cents pour le troisième trimestre 1984), soit un divi-dende annuel de US \$ 3,90 par action. Ce dividende sera payé le 1 mars 1985 à tous les actionnaires inscrits sur les livres de la société à la date du 6 fé-vrier 1985.

### VOLVO

PARTICIPATION DANS PHARMACIA

Volvo, chef de file d'un pool d'inves-tisseurs, a acquis 6,4 % du capital de Pharmacia (soit 26 % des droits de vote) après le rachat de 2 687 499 ac-tions A réservées de Pharmacia et 506 249 actions A non réservées.

Volvo estime que cette opération lui parmetira de s'intéresser durablement au développement de la bio-technologie saédoise et de créer les conditions pou-

## COMMERCE

### Un accord de stabilisation des prix est en vue avec les grands magasins

Un accord de stabilisation des prix est sur le point d'être conclu entre la Fédération des grands magasins et des magasins populaires et la direction générale de la concurrence et de la consummation (DGCC) du ministère de l'économie, des finances et du budget. Les représentants des grands magasins et des magasins populaires s'engagent à «geler» le prix de certains articles an cours de l'année 1985. Lorsque l'activité d'un magasin est ntiellement non alimentaire (un quart senlement du chiffre d'affaires étant réalisé grâce sux produits alimentaires), les articles à prix stables devront représenter 4,5% du chiffre d'affaires annuel. C'est le cas des grands magasins proprement dits, du type Samari-taine ou Nouvelles Galeries. Lors-que la part de l'alimentaire excède 25% du chiffre annuel du magasin, la «stabilité» devra toucher scule-ment 4% du chiffre d'affaires : c'est le cas des magasins populaires, qui comprennent souvent un supermar-ché alimentaire, comme Monoprix (du groupe Galeries Lafayette) on Prisunie (du groupe Printemps). Le système pourra être appliqué tout nn long de l'année on à l'occasion d'opé-rations « choc», selon la formule des

Déjà, à la fin de 1984, nne convention similaire, mais portant sur des articles représentant 6% du chiffre d'affaires, avait été signée

entre la DGCC et les représentants des entreprises de vente par corres-

Ces conventions permettent aux différentes branches du commerce d'échapper au régime du «pince-ment» de 2% des marges bénéficiaires, qui était obligatoire en 1984, et n'est plus qu'optionnel en 1985.

Dès que l'accord touchant les grands magasins et magasins popu-laires, qui réalisent ensemble de 5 à 6% du chiffre d'affaires du commerce de détail, aura reçu l'agré-ment formel des pouvoirs publics après communication au comité des prix, il sera publié au Bulletin officiel de la concurrence et de la

· Parapharmacie et vente exclusive en pharmacie. - La commission de la concurrence s'est saisie des difficultés que pose la vente exclusive en pharmacie de produits qui ne sont pas des médicaments : produits de beauté, bonbons, brosses à dents, dentifrices, etc. Les centres Leclerc ont déjà entrepris la vente, dans deux de leurs magasins, de ces produits qui ne sont pas des médica-

> Lisez Le Monde dossiers et documents

# FAITS ET CHIFFRES

• Electroménager : Electrohix va racheter Zanker. - Le groupe suédois Electrolux a conelu un accord de principe pour le rachat de l'entreprise ouest-allemande Zanker qui, nvec un chiffre d'affaires de 126 millions de DM (385 millions de francs) détient environ 5 % du marché des lave-linge en RFA. Zan-ker est une ancienne filiale d'AEG et emploie six cent employés.

Un nouveau président chez

Technip. – M. Jacques Célérier, président de Teebnip, premier groupe français d'ingénierie, pourrait être prochainement remplace par M. Pierre-Marie Valentin, quarante-huit ans, directeur finan-cier de la branche chimie d'ELF-Aquitaine, et représentant du groupe pétrolier an conseil d'admi-nistration de Technip. M. Célérier, cinquante-sept ans, était président de l'echnip depuis 1972. Il a parti-cipé depuis sa création mu dévelop-pement du groupe. Les difficultés grandissantes de Technip, qui a perdu 224 millions de francs en 1983 et tenté, non sans difficultés, de se restructurer, rendaient son départ presque mévitable, les critiques s'étant multipliées, tant au sein de l'entreprise que parmi les action-naires, vis-à-vis de sa gestion.

o. A Cannes, Phôtel Montfleury racheté par un investisseur du Proche-Orient. – La chaîne Lucien Barrière (palaces et casinos) vient de céder l'un de ses établissements, Phôtel Montfleury (quatre étoiles

luxe) à Cannes, à nne société d'Oman, la Oman Holding Investment (OHI) qui en a confié la gestion an groupe ACCOR (Sofitel, Novotel, Mercure, Ibis). D'une capacité de 235 chambres, le Montfleury avait été ouvert en 1976. Il uvait été financé par le biais d'un contrat de crédit-bail d'une durée de contrat de credit-ban d'une durec de vingt ans dont OHI poursuivra l'exé-cution. Le groupe Barrière qui exploite huit hôtels et sept casinos à Cannes, Deauville, La Baule et Antibes-Juan-les-Pins, a indiqué qu'il réaliscrait prochainement des travaux d'agrandissement dans son autre palace cannois, le Majestic.

 Hansse du chômage en Beigique.
 Le nombre des chômeurs complets indemnisés en Belgique atteint le chiffre record de 530 044 à la fin dn mois de janvier, soit 12,6 % de la population active. Selon le ministère belge de l'emploi et du tra-vail, le nombre des chômeurs a augmenté de 24 539 (+ 4,9 %) entre le mente de 24 359 (+ 4,9 26) entre se mois de décembre et le mois de jan-vier. Le nombre des jeunes chô-meurs de moins de vingt-cinq ans s'est accru de 11 439 (+ 8,1 %), pour atteindre 152 945, soit 28,9 % du nombre total des chômeurs.

• Progression de la CGT à Renault-Flies. - Les résultats des élections au comité d'entreprise de l'usine Renault de Flins qui ont eu lien le 5 février font apparaître une progression de 9 points de la CGT par rapport aux précédentes élec-tions de 1983. La centrale syndicale obtient 49 % des suffrages exprimés contre 40 % en 1983, la CFDT (35 % contre 47 % en 1983) perd 12 points, FO (15 % contre 12 %) gagne 3 points.

### Transports

 Sécurité record pour les com-paguies sériemes. — Selon la revue britannique Flight International, les transports aériens internationaux ont connu, en 1984, une année faste au point de vue de la sécurité, 448 personnes seulement ont trouvé la mort dans un accident d'avion, dont 275 sur les lignes occidentales et 150 dans les pays de l'Est. En 1983, on avait dénombré 1 202 tués. La moyenne des victimes des vingt dernières années s'élève à 750 selon les statistiques de l'Organisation de l'nviation eivile internationale (OACI). Les compagnies aériennes les plus sûres sont australiennes, et les plus concernées par les accidents, colombiennes et turques.

• Le gouvernement suisse main-tient in taxe sur les poids lourds. — Le conseil fédéral helvétique a déclaré, le 5 février, qu'il était impossi-ble d'exonérer les poids lourds étran-gers de la taxe créée le 1 janvier. Celle-ci a été adoptée par référen-dum et n valeur constitutionnelle. Il condamne le blocage des frontières nationales mis en place, le 4 février par les transporteurs suisses qui demandent la suppression de la taxe routière pour leurs confrères étrangers afin de ne pas subir les mesures de rétorsion edictées par les pays voisins. Le comité d'action des camionneurs s'est déclaré prêt à re prendre le blocus sur une plus grande échelle si le gouvernement suisse ne les écontait pas. - (AFP.)

MARCHÉS Ameloration the state of debut Sand of Paris & state Park in the Park of S to make the

A Miles of the part of the second on report de la Con Process of the same The second secon

The state of the s Complete to the second To desired a 1754 2 TO 19116 MARIE grant and late home State of the state Secretary of the Continue of t

The second secon The second of th The state of the s The state of the s THE RESERVE OF STREET OF STREET CA STATE OF THE RESIDENCE Charles of the property of the EE 124 E 5.5 19 . parties for the secondary and

man metal to the state of the code of the Ber a wife of a proper time # Minte THE PROPERTY OF THE SAME STATE OF THE STATE

LA VIE DE BERT DEGLOT-ME TE ELLES Maria Ale II name de TOTAL M. V. ..... W. W. W. SERVETTO DE SETE OF THE SERVE

Service of the servic 2015-100 to 10 ---men a entre tam tan e temme. 200 and the bar of the strategic of nn term to orthite beig des mifemenment er be beiter gese am frestern at \$10 mil. De te fresten mo was a new day SEES LE Brig der interestation des THE BOOK SET LET BIE TER TER BERTRETE mante metalle with it trait, detail à

THE COLUMN SET SET IS A SET LAND THE ADICES QUOTIZIENS Miles IN I I was I'M

THE PERSON NAMED IN 120 PREAGENTS DE CHANGE Bor 186 11 dec. 186 144

MEAT SUCH ENDRANCE TERES LINE SEST BOLLAR A TONTO 5 2 P 1

its a partiers unitrate figurate ? ton at homestander over never of the per rapport & called the Pr WEERS DOT THE DATE OF 

. \_ a. 17

SHIRL AND SHIRL SHAPE SH

« Crise ».

« Nous en sommer enoloin. Du moins je l'espen.
ajouté, en faisant valoir qu'il,
tefois lieu de s'inquicier de ...
ries d'alarme » que la situate
mence à susciter. Pour M i les Etats-Unis, » pays gradpeuvens continuer d'attre le taux êtrangers pour un temticulièrement si la confie.
[leur] écanamie demeunconvient cependant, a i-il 25;
ne pas perdre de vue que a teur psychologique fatori
pourrait disparaître si le disgétaire n'était pas réduite.

Le président de le plus

rale réclame depuis un réduction initiale de 50 miles dollars du déficit budgétair. peu près ce que prévoi le probadget 1986 présenté le 41 par M. Reagan (le Mon. 5 février).

### CITICORP ET LA COMPA CIGNA METTENT R LEUR CONTRAT DE RANCE SUR LES PAYS VOIE DE DEVELOPPENS

La Citicorp, première k américaine, et la compagne : rance Cigna Corp., de mone malité, out annoncé qu'eles a gna assurait les pertes twe provenant de 900 millions de de crédits consensis par (mr des pays en voie de dévelop-(PVD).

Cet accord, qui avail ceta en mai dernier par la Chioc vait permettre à celle-ci dex ger contre les risques de nez païements sur les crédis aux plusieurs de ces pays. Un ula intervenant à une époque de tudes concernant les cresse banques américaines sur ple pays d'Amérique latine, sat pris les milieux financien que recourait à une compagne surance pour se protéger de

pature. Le communique public par ticorp et Cigna se borne i ne que - les conditions du mant changé, et les deux parties cepté de mettre sin à l'acor une base musuellemen ac ble . Les détails de l'accordi. rance n'avaient jamais de et, selon certaines rumeus b: sociétés n'avaient jamais pass dre sur une mise en applica · l'accord. - (AFP.)

· Le montant de l'esp d'Etat porte de 15 à 20 milie Le montant du premier cope l'année lancé par l'Etat vesti porté de 15 à 20 milliards de le a indiqué le 5 février la Socti nérale, chef de file de l'oper La décision de majorer le se de l'emprunt 2 été prise parti sor en raison · du succes ne auprès des investisseurs pa prunt dans la période !! placement, ajoute la banque

AVIS FINANCERS DES SOCIÉTÉS files and

AMERICAN BRANDS, IK RICAN BRANDS INC a dock: sa séance da 29 janvier 1985, a se paiement d'un dividende triment 97,50 cents (contre 9: 3/4 mm) troisième trimestre 1984), sai l'administre trimestre 1984), sai l'administre 1984), sai l'administre dende annuel de US \$ 3,90 par se Ce dividende sera parè le 1985 à tous les actionnaires sera les livres de la societé à la dat et vrier 1985.

vrier 1985.

VOLVO PARTICIPATION DANS PHANE Voivo, chef de file d'un pad fi MARCHÉS FINANCIERS BOURSE DE PARIS

### **PARIS** 5 février

### Amélioration D'humeur chagrine en début de

semaine, la Bourse de Paris a esquissé mards un lèger sourire. Un mouvement de raprise sélective s'y est en effet dessine, qui a concerné de belles valeurs telles que Sanofi, Presses de la Cité. des actions d'entreprises en vole de redressement (Peugeos, CS.F., Telè-mécanique), également quelques titres appartenant à la distribution (Printemps, Redoute |. Le marché a non seulement réussi à conserver intacte son avance initiale mais il l'a améliorée. A la clòture, l'indicateur instantant s'éta-blissait en clòture à 0,7 % au-dessus de son niveau précèdent.

Ni timide, ni trop forte, cette amélio-ration a fait généralement très bonne impression autour de la corbeille ou l'on n'apprécie guère les emballements. Quelques-uns craignaient que l'irrésis-tible ascension du dollar ne détourne l'attention des opérateurs. Certoins faisalent au contraire remarquer que la force de la devise américaine jouait en faveur des valeurs françaises les ren-dant moins onéreuses pour les déten-teurs de dollars. Beaucoup dissertaient sur le sujet. Un fait est certain: l'élan, un fois de plus, a été donné par Wall Street. Le résultat aurait certes pu être moilleur assuscit un elegat de poete meilleur, assurait un gérant de porte-feuilles, qui mettait en avant le busoir constitué, quand même, par les niveaux de cours souvent élevés.

La devise-titre s'est roffermie dans le sillage du dollar et s'est échangée entre 10,60 F et 90,65 F (contre 10,45 F-10,55 F).

Statu-quo sur l'or à Londres où l'ance de métal précieux a coté 301,75 dollars l'once (+ 0,50 dollar). A Paris, le lingot a gagné 550 F à 94 800 F du seul fait de la hausse du

Le napoléon est revenu à 575 F. son ntveau le plus bas depuis le 26 décem-bre 1979, avant de remonter à 577 F (contre 580 F).

### **NEW-YORK**

### Repli des « Blue Chips »

Le bilan de la journée illustre la distorvodettas et actions de second plan. Sur 2 021 valeurs traitées, 1 000 ont progressé, 651 ont baissé et 400 n'ont pas varié.

D'une façon générale, l'ambience était sereine autour de - Big Board - Les profes zionnels assuraient que ce tassement des cours étalt essentiellement le résultat d'ajustements de partefeuilles. « Les opéra-teurs, disait-on, s'efforcent de trouver les meilleurs rendements. - Beaucoup n'hési-taient pas à affirmer que le marché n'allait pas tarder à crever le fameux plafond des 1 300, qui constitue encore un butoir. Les plus optimistes n'hésitaient pas à prédire que d'ici à la fin de l'année le . Dow - s'élèverait à 1 500.

Une forte activité a règné, et 143,90 mil-lions d'actions ont changé de mains, contre 113,72 millions

| VALEURS             | Cours du<br>4 tèv. | Cruss du      |
|---------------------|--------------------|---------------|
| Liona               | 31                 | 38 1/4        |
| .7.7                |                    | 203/4         |
| owag                | . 63 1/8           | \$3 3/5       |
| Naco Mantantan Bask | 62 1/4             | 13 1/2        |
| a Pont de Netacers  | 63                 | <b>b3</b> 1/2 |
| seemen Kodek        | 725/6              | 72 3/4        |
| 2300 ADEL           | 47 7/8             | 47 1/4        |
| ard                 | 48                 | 48 3/4        |
| eneral Electric     | 64                 | 63 1/2        |
| eneral Foods        | 55 2/8             | 55 1/4        |
| eneral Motors       | 62 5/8             | 21            |
| oodyeer             |                    | 78            |
| B.M                 |                    | 126 3/8       |
| 7.7.                |                    | 30 7/8        |
| obil Qt             | 28 1/2             | 29 1/6        |
|                     | 40 1/6             | 40 1/2        |
| thischooset         | 40                 | 10            |
| EC160               | 347/8              | 34 3/8        |
| AL loc              |                    | 48            |
| non Carbide         | 10                 | 57 3/4        |
| S. Street           | 27 1/8             | 27 1/8        |
| eshaghouse          |                    | 32 1/8        |
| erner Corp.         | 23 "               | 44 1/2        |

### LA VIE DES SOCIÉTÉS

GROUPE DROUOT-MUTUELLES GROUPE DROUOT-MUTUELLES UNIES. – Le premier groupe privé d'assurances françaises. AXA, qui englobe le groupe Drouot, les Metuelles ames et la Mutuelle parisienne de garantie, présidée par M. Claude Bébéar, a signé un protocole de rapprochement entre ses filiales beiges (Caisse patronale SA, Patrimoine SA et Caisse professionnelle du commerce et de l'industrie) et la société d'assurance belge, la Belgione industrielle.

l'industrie) et la société d'assurance belge, la Belgique industrielle.

Le nouvel ensemble inn de ce rapproche-ment se placera au septième rang des groupes d'assurances en Belgique, avoc un chifire d'affaires de 975 millions de francs environ en 1984, les effectifs étant de sept cents saisriés. La Belgique industrielle, qui avait été créée par des sociétés sidérur-giques et de métaux non ferreux, était, à l'origine, spécialisée dans la couverture des

INDICES QUOTIDIENS (INSEE, base 160 : 28 dec. 1984) Valents françaises ...... 185,1
Valents étrangères ...... 197,6
C\* DES AGENTS DE CHANGE

TAUX DU MARCHÉ MONÉTAIRE Effets privés du 6 Évrier ...... 10 1/5 % COURS DU DOLLAR A TOKYO accidents du travail. Au sein du nouveau groupe, ce secteur garderait le nom de Beigique industrielle, tandis que celui de l'assurance classique (Vie-IARD) prendrat celui de Drouot Belgique. AXA International, qui a notamment étondu, en 1984, ses parricipations au Canada et eu Espagne, a réalisé un chiffre d'affaires de 4 milliards de francs à l'étrancer en 1984. l'étranger en 1984.

ELECTRONIQUE SERGE DAS-SAULT. – Les actions de cette société, spé-cialisée dans l'équipement des missiles, des avions et dans les automatismes, seront introduites, dans le courant du mois de mai, sur le second marché de la Bourse de l'aris. Le capital de la société Electronique

Serge Dassank (ESD) s'élève à 271 millions de francs. En 1984, ESD a réalisé un bénéfice de l'ordre de 100 millions de francs un chiffre d'affaires de 3 mil france, dont 45 % à l'étranger. INCO. - Pour la première fois depuis

commence à refaire des bénéfices. L'événo-ment s'est produit au cours du quatribone tri-mostre de 1984, avec un résultat positif de 4,5 millions de dollars (contre une perte de 54,6 millions).

Les comptes de groupe pour 1984 reste-ront, néannoins, dans le rouge, avec une perte de 77,3 millions du dollars, réduite, il est vrai, par rapport à la précédente

|         | VALEURS | . 7   |
|---------|---------|-------|
| 4434004 |         | - MAG |

Encore une fois, Wall Street n'a par manqué de tonus mardi. Toutefois, s. la ten-dance de fond est restée ferme, les « Blue Chips » se sont repliées en fin de sévage. A la clôture, l'indice des industrielles s'etablu-sait à 1 285,22 ( — 4,86 points), apres avoir, pour la seconde fois de l'histoire, fruschi la barre psychologique des 1 300 (1 301.13).

|           |                                    | SI AGE        | - OOM              |                                       | pric.               | 605/6              |                                          | JHZ.               |                 |                                      | PHE                  | 09979                | ***************************************  | prec.                | COURS                |
|-----------|------------------------------------|---------------|--------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------|------------------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|           | 5%                                 | 25 96         | 1062               | Eperane de France                     | 210                 |                    | Sanda Manhards                           | 314                | 214             | SECOND                               | MAD                  | CUÉ                  | Hom                                      | -cote                |                      |
|           | 5%                                 |               | 0 968              | Escant House                          | 700                 | 700                | SEP \$4                                  | 185                |                 | 1                                    |                      |                      |                                          |                      |                      |
|           | 3 % arrort. 45-54                  | 7410          | 1 563              | Europe                                | 33 60               | 227                | Serv. Egyp. Vill.                        | 35.40<br>42        | 35.50           | AGP-RD.                              | 1780                 | 1785                 | Alger                                    | 221<br>285           | 221                  |
|           | Eng. 8,80% 77                      | 116 05        | 6244               | form                                  | 580                 | 580                | Scott                                    | 342                | 340             | COME                                 | 800                  | 890                  | Catalons de Pin                          | 4                    | 58                   |
|           | 2,80 % 78/93                       | 96 80         | 5 615              | Form Visity (Ly)                      | 1550                | 1565               | Seer-Aiguel                              | 545<br>161         | 181             | C. Egop. Bect                        | 300                  | 303                  | CGM                                      | 10                   |                      |
| 43<br>Th- | 8,80 % 78/86<br>10,60 % 78/94      | 97 40         | 1 350<br>4 534     | Females                               | 130 20              |                    | Sph (Plant, Harden)                      | 250                |                 | Date                                 | 310<br>2030          | 212 20               | C Sett Seige                             | 24 80                | 25 50                |
| uc        | 13,25 % 80/90                      | 104.30        | 1001               | Fasc                                  | 108                 | 107                | SALCHARINE (C. PH.)                      | 140 ac             | 525             | Filpsochi                            | \$57                 | 556                  | Coperer                                  | 115<br>480           | 110 50<br>496        |
| ٨         | 13,90 % 90/87                      | 108 75        | 4272               | Focus (Chit. etc.)                    | 1006                |                    | Sofal francisco                          | 504                | 810             | Gay Degreens                         | 70G                  | 700                  | FRM 03                                   | 70                   | 5 50                 |
| 13-       | 10,80 % 81/98<br>16,75 % 81/87     | 100 50        | 0 532              | Forcire (Ce)                          | 221                 | 317 6              | 5000                                     | 230                |                 | Marin Imperior                       | 336 50<br>183        | 335 50<br>180        | La Mara                                  | 64 80                | •                    |
| ir.<br>In | 18,20 % 82/80                      | 117 81        | 1 065              | Forc Agents W                         | 1820                |                    | SOFUP SQ                                 | 20                 | 000             | MAD.                                 | 384 10               |                      | Profile Tabes Est                        | 202<br>152           | ••••                 |
|           | 14 % 14 22                         | 117 50        | 10 808             | Forces                                | 285                 | 287                | Solag                                    | 265                | 204             | Con. Gest. Fis                       | 285                  | 287 80               | Frompto                                  | 122                  |                      |
|           | EDJ. 14,5 % 80-82                  | 143 50        | 8 045              | Former                                | 219<br>1280         | 1306               | Southern Autog                           | 114 60             | 119             | Pote Balens                          | 340<br>673           | 326<br>673           | Repoles                                  | 125 90               | 125 50               |
| D4        | Ca. France 3 %                     | 139 40        |                    | Forgardia                             | 88 80               | 58                 | Specture                                 | 115                | 127 50          | Pochet                               | 1558                 | 1510                 | Settl. Modion Corv.                      | 20 30                | 1200                 |
| ur        | CIG Squis jan. 82 .<br>CIG Farber  | 102 35        | 1183               | france (AJLD                          | 1177                | 1170               | SP1                                      | 400<br>154 50      | 183             | Porce                                | 368                  | 357                  | SPR                                      | 174 50               |                      |
| é,        | CHE Sale                           | 102 16        | 1 183              | Frankai                               | 195 50              | 199 80             | Stand                                    | 360                | 363             | SCGP.M.                              | 315                  | 318<br>200           | There at Multicuse .<br>Total C.F.IL     | 62                   |                      |
| •.        | C# janv. 82                        | 102 30        | 1 183              | Fromagasias Bal                       | 1144<br>520         | 1120<br>641 d      | Tartyrger                                | 1165               | 1236<br>575     | Sovet                                | 762                  | 792                  | Ulinez                                   | 322                  | 324                  |
| it.       |                                    |               |                    | GAN                                   | 5444                | 2460               | low Edd                                  | 366                | 375             |                                      |                      |                      |                                          |                      |                      |
| cs        | VALEURS                            | Cours         | Cours              | Garrant                               |                     | 1540               | Union S.M.C.                             | 202 50             |                 | VALEURS                              | Émanos               | Rachet               | VALEURS                                  | Emenon               | Rechet               |
| 11        |                                    | P-8-          | was                | Geory S.A                             | 410                 | 460                | Clary Gometon                            | 40 05              |                 |                                      | fras nd.             | net                  |                                          | Fras act.            | _ MR                 |
| Q-        | Actions at                         | COM           | tent               | Ger. Acra. Hold<br>Gerland (Ly)       | 54 <b>80</b><br>550 | 65<br>545          | United                                   | 130                | 718<br>135      | 1                                    |                      | CAY                  | / 5/2                                    |                      |                      |
| i.        |                                    |               |                    | Gévelot                               | 225 50<br>279       | 241 50 d<br>281    | U.A.P.                                   | 3475<br>81 10      | 3235<br>58 50   |                                      |                      |                      |                                          |                      |                      |
| il        | Acies Propert<br>A.G.F. ISt Core.) | 84 20<br>1585 | 87 50d             | Gris Most, Control                    | 95                  | 201                | Union Habe                               | 378                | 379             | Actions France                       |                      |                      | Japane                                   |                      |                      |
|           | AGP. V                             | 8490          | 5470               | Gds Moul Paris                        | 368 60<br>1462      | 379                | Lie, Ime, Fasco                          | 336                | 337             | Acres alicans                        | 294 57<br>411 35     | 271 85               | Luffeto-Gri-turme                        | 12 1963 74<br>683 E2 |                      |
| 10        | Age les Medag                      | 77            | 63 80              | G. 7/men. Inc                         |                     | 180 10             | Lie, Inc. Delate                         | 5 36               | 405<br>5 80a    | Audicinat                            | 426 71               | 407 36               | Latina-Franza                            |                      |                      |
| -         | Amen<br>André Roudies              | 121           | 121                | Hutchmon                              | 249 60<br>267       | 257 40             | 2.7A                                     | 265                | 807<br>275.50   | AGF 5000                             | 278 35               | 285 73<br>428 08     | talies-Japon                             | 224 85<br>150 00     |                      |
|           | Applic Hydrad                      | 316 20        | 316                | Hydroc. St-Danis                      | 40 40               | 40                 | Vicat                                    | 34 10              |                 | AGF. Institute                       | 381 36               | 364 07               | Latina Placements                        | 111224 14            | 111123 41            |
| 1-        | Arbeit                             | 70<br>960     | 240                | Immovet                               | 252 50<br>210       | 260                | Waterman S.A                             | 336 50<br>155      | 338             | ALTC                                 | 229 54               | 219 13               | (uline-had,                              | 201 31<br>995 RS     | 192 19               |
| τ,        | At Ca. Loire                       | 10 70         | 8 400              | immobal                               | 373                 | 388                | Brass. de Merce                          | 22 50              | 29 50           | Amingue Contro                       | 480 26               | 488 03               | Lan-American                             | 10937 75             | 10937 79             |
|           | Aumeter-Rey                        | 906           | 623 4              | immobenque                            | 968<br>3700         | 869<br>3685        |                                          |                    |                 | AMI                                  | 231 34<br>12124 25   | 220 PS<br>12063 B1   | Line framework ,                         | 21655 M              | 21801 66<br>57637 36 |
| ~ ]       | Sain C. Manago                     | 1.25          | 137 4              | igración                              | 465                 | 463                | <b>.</b>                                 |                    |                 | Andre                                | 2214221              | 22142 21             | Lacut portulación                        | 435 13               | 481 25               |
| _ ,       | Benesia                            | 426           | 438<br>320         | tráumele Ce<br>Irvaet, (Stá Cert.)    | 1480                | 1435               | Étran                                    | g <del>o</del> res |                 | Storen Investor                      | 325 80               | 3/3/97               | Mordale Investment.                      | 56450 21             | 349 48<br>56450 21   |
| 1         | B.S.L im Soguped .                 | 224           | 224                | Jeogr                                 | 903                 | 903<br>172         | AEG                                      | 240                |                 | Bred Associations<br>Capital Plus    | 2202E                | 2253 52              | Monacc                                   | 424 35               | 405 40               |
| 1         | Slanny-Over                        | 818<br>162    | \$38<br>153        | Later Call                            | 310                 | 396<br>85 70       | Aigo                                     | 307                | 300             | Columba ins Will                     | 722 62               | 600 95               | Sheerin Urm Sil                          | 106 =                | 103 44               |
|           | Bénédictine                        | 2380          | 2370               | Lambert Felms                         | 150                 | 144                | Alcompos Sank                            | 510                | 310<br>1150     | Cartal coast more                    | 2009 73              | 287 13<br>10309 78   | Nation-Assoc                             | 8073 76<br>13281 92  | 6061 64<br>12130 61  |
|           | Soo-Marché                         | 236           |                    | La Brome-Dupore                       | 197 60              | 205 50 4           | American Brands                          | 700                | 700             | Cornen                               | 964 BE               | 121 11               | Note-ires                                | 960 49               | 816 94               |
|           | Cambodge                           | 541<br>321    | 539<br>321         | Lafo-Sconières                        | 332                 | 345 30             | Art. Patrolica Arbed                     | 550<br>241         | 620             | Credition                            | 403 40               | 385 11               | Nece-Obligations<br>Netro-Photmetra      | 469 45<br>58843 07   | 448 18<br>59843 87   |
|           | CAME                               | 106           | 106                | Loca Emparate                         | 295                 | 298                | Astronome Mines                          | 130                | 106             | Cross temptil                        | 11885 45             | 389 53 e<br>11862 73 | Rico-Yalest                              | 539 21               | 614 76               |
|           | Caron Padeng                       | 175 10<br>480 | 165                | Locates                               | 352                 | 353                | Benco Central                            | E3                 | B2 50           | Description                          | 374 58               | 357 59               | Chicago Scar                             | 1126 18<br>1125 35   | 1074 11              |
|           | Carbone-Lorraine                   | 161 70        | 188 d              | Lorder (by)                           | 121                 | 120                | See Per Espand                           | 135                | 133             | Drougi-Investore                     | 758 95<br>201 16     | 724 53<br>192 04     | Chiese                                   | 150 95               | 149 72               |
|           | Corneut S.A                        | 435           | 435                | Louis Vision                          | 700                 | 596<br>764         | B. Regt treatment                        | 26500              | 28900           | Drough-Silveton                      | 123 59               | 117 86               | Criest Geston                            | 109 50               | 104 62               |
|           | Caves Requelert                    | 1030          | 1001               | Luchaire S.A                          | 356                 | 360                | Barlow Rand                              | 49<br>89 80        | 22              | Saerrja<br>Epurce                    | 243 67<br>55817 19   | 232 62<br>55506 18   | Paradope Selfenció                       | 419 88<br>558 88     | 533 54               |
|           | CEM                                | 41            |                    | Magazine Uniper                       | 53<br>115           | 52 10<br>107       | Bover                                    |                    |                 | Eponent Sen                          | 8869 31              | 8842.20              | Parbus Epurpus                           | 13142 42             | 13090 06             |
|           | Centrest Divi                      |               | 990                | Magnett S.A                           | 72                  |                    | Sr. Lambert                              | 349 SO             | 21              | Epargra Associates.                  |                      |                      | Parbus Gestion<br>Parapagne Repaire      | 568 98<br>1320 73    | 543 18<br>1294 83    |
|           | Carathani                          | 43            | 43 50              | Mariconet Part                        | 167                 | 170                | Commercianic                             | 444<br>565         |                 | Epergeo-Capital<br>Epergeo-Cross     | 5252 01<br>1355 40   | 8190 11<br>1283 84   | Photic Phonones                          | 255 00               | 253 81               |
| ١.,       | CF.C                               | 514<br>381    | 214<br>374         | Milital Diploye                       | 358                 | 360                | Dart. and Koaft                          | \$20               |                 | Eperges Industry                     | 472 40               | 450 98               | Plans Investiga                          | 499 07<br>61 103 97  | 476 44<br>51103 87   |
|           | C.F.S.                             | 758           |                    | M. H.                                 | 102                 | 97 90<br>176 80    | Do Seers (port.)<br>Dow Characte         | 257                | 308             | Epergra-keter<br>Epergra-Long-Terma  | 650 26<br>1201 53    | 820 77<br>1147 14    | P.M.E. St. Hourri                        | 290 17               | 277 01               |
| 14        | C.G.V                              | 180           | 180                | Nevel Waters                          | 135                 | 140 40             | Ornection Bank                           | 632                | 630             | Esergne-Obio.                        | 190 75               | 182 10               | Provoce Investige,                       | 304 15               | 304 16               |
|           | Chambourty BL)                     | 460<br>560    | 480                | Novig. (blac. da)<br>Micelas          | .88                 | 65 10              | Fernance Art                             | 71 20<br>240       | 88 10           | Eperpeline                           | 944 17               | 901 36               | Rendem St-Honori<br>Renneus Themastrials | 12245 06<br>5501 17  | 12184 14<br>5419 87  |
| 4         | Champac Nyl                        | 124           | 120                | Nobel Bosel                           | 7 45                | 375<br>7 75        | Gés, Belgique                            | 240<br>286         | 290             | Epergra-Valeer                       | 367 83<br>1137 88    | 341 60<br>1135 41    | Sfor, Mobiles                            | 384 54               | 387 10               |
| -         | Chies, Gde Parciese                | 79 80<br>485  | 450                | Nodet-Gougis                          | 88 40               | 67                 | General                                  | 143                | 550             | Serger                               | 3549 64              | \$181 BS             | Sillerant terms                          | 12334 05             | 12242 23<br>318 61   |
|           | Clarem (25)                        | 175 10        | 168                | OPS Purbes                            | 187 90<br>135       | 167 80             | Goodynar                                 | 283 50<br>433      | 300             | Europe Inventors.                    | 17575                | 400 60<br>1122 43    | Silecton Rendem                          | 182 75               | 178 29               |
|           | Clases                             | 712           | 705                | Ongay Departies                       | 764 50              | 169 50             | Galf Oil Carette                         | 136 50             | 142             | Females No.                          | 20584 88             | 20543 79             | Silect. Vol. Franc                       | 272 83<br>1182 50    | 212 73<br>1180 14    |
| -         | Code (Ly)                          | 316           | 800 n<br>217 50    | Paints Nouvembs<br>Para France        | 158                 | 346<br>158         | Hartsbeat                                | 49 10              | 51 40           | Foncer Inserting.                    | 737 70               | 704.25               | SFIE at                                  | 476 77               | 455 16               |
|           | Comphat                            | 198           | 196 10             | Paris Orline                          | 168                 | 166                | Hoogoves,                                | 655<br>188         |                 | Francial                             | 157 04<br>257 88     | 159 47<br>292 04     | Screenso                                 | 542 19               | 517 60               |
| 1         | Comp. (yon-Alma,                   | 243<br>550    | 243<br>528         | Part. Firt. Gust. Int<br>Pathé-Cinéme | 210                 | 481 50<br>215      | to, Nie, Chart                           | 410                | 351<br>430      | France Insuchen                      | 452 79               | 432.26               | Scar 5000                                | 239 08<br>364 44     | 228 24<br>347 01     |
|           | CMP                                | 17            | 16 30              | Pathé Marconi                         | 154                 | 154                | Johnson                                  | 802                |                 | France Nat                           | 111 64<br>411 58     | 105 13<br>403 52     | Siam)                                    | 337 63               | 322 32               |
| -         | Conte S.A. LU                      | 360           |                    | Ples Worder                           | 457 60              | 465<br>444         | Lateria                                  | 259 80             | 273             | Francic                              | 262 52               | 250 82               | Sintentia                                | 205 81<br>328 84     | 196 48<br>313 93     |
|           | Orld Gla bot                       | 502           | 245<br>638 d       | PLM                                   | 120                 | 120                | Managangus                               | 540                |                 | Franke                               | 267 11               | 235 90               | SL-E4                                    | 1085 50              | 1036 ZB              |
|           | Cr. Universal (Cla)                | 584           | 680                | Process on Lain.R.                    | 180                 | 138                | Marky-Speaker<br>Michael Burk Pic        | 15 60<br>45 40     | 45              | Former                               | 486 30<br>68809 07   | 454 25<br>65542 46   | SKI                                      | 834 23<br>1059 36    | 796 D4<br>1011 32    |
|           | Cricinal                           | 309           | 399                | Providence S.A                        | 585                 | 681                | Mineral Resistory<br>Net, Nacionalist    | 68<br>#25          |                 | Fracts Associations                  | 111701               | 111478               | Solitivat                                | 470 12               | 448 BO               |
| : 1       | Dury Act, d. p                     | \$10          | 910                | Publicie                              | 169 90              | 1722<br>169 80     | Normán                                   | 155                | 153 60          | Gertien                              | 11252 27<br>59009 02 | 11085 98<br>59680 47 | Sogupergree                              | 339 96               | 327 67               |
|           | De Dietrick                        | 395<br>141    | 399 80<br>136 40 o | Research Indiana.                     | 71                  | 70 4               | Ofenta                                   | 31 50              | 30 50<br>201 50 | Gesting Associations                 | 12173                | 11676                | Segment                                  | 880 77<br>1154 72    | 840 B3<br>1102 36    |
|           | Omitarde S.A                       | 751           | 781                | Révition                              | 400 10              | 428 60d            | Plan inc                                 | 411 10             | 425 60          | Gestion Michigan                     | 592 92               | 566 03               | Scioi inveties                           | 434 83               | 415 11               |
|           | Delous Volum                       | 790           | 800                | Rochefortains S.A                     | 140                 | 144<br>140 20      | Prote Gentie                             | 12 50<br>599       | 11 50<br>800    | Gest, Randoment<br>Gest, Séi, France | 488 92<br>447 52     | 488 75               | Technotic                                | 1128 80<br>375 47    | 1077 61<br>368 44    |
| 1         | Disk Mig. P.L.C &                  | 167 50        | 169                | Rocherte Camps                        | 46 10               | 47 50              | Ricots Cy Ltd                            | 35<br>190 80       |                 | Новишто Еригра                       | 1074 76              | 1074 76              | Uni Associations                         | 107 31               | 107 31               |
| •         | Dist. Indochine                    | 872           | 841                | Rossie (Fig.)                         | 75 10               | 76 10              | Robect                                   | 212                | 192 60          | Hamman Dirig<br>Horison              | 1351 16<br>829 76    | 1289 88<br>805 81    | Unitable                                 | 298 45<br>616 13     | 223 01               |
| 1         | Dreg. Trac. Pob                    | 181 20        | 154 70             | Roomelot S.A                          | 1100                | 1180 d             | Rodnerco                                 | 403<br>83          | 467             | URSI                                 | 424 65               | 405 40               | Uni Germein                              | 1799 11              | 779 12<br>1174 45    |
|           | Event Beats, Victor                | 1800          | 1800               | Sector                                | 13 86               | 54 70 a<br>16 25 d | Shell fr. (port.)<br>S.K.F. Attractoring | 205                | 204             | trato-Sout Valeurs                   | 626 96               | 588 55               | Uniqueties                               | 708 36               | 575 24               |
|           | Earn Vittel                        | 1165          |                    | SAFA                                  | 110                 | 163 20             | Sporty Rand 1                            | 501<br>192         | 611             | bd. karpee                           | 12063 NS<br>10265 69 | 11817 61<br>8870 96  | Uni-Napot                                | 1108 25<br>1756 45   | 1676 80              |
|           | Economits Centre                   | 3800<br>560   | 3620<br>560        | Safe-Alcan                            | 276 50              | 276 50<br>510 30   | Sami Cy of Con                           | 103 701            | 102             | Interselect France                   | 305 79               | 251 82               | Unique                                   | 1924 11              | 1860 01              |
| 1         | Bectro-Bunque                      | 376           | 335                | Seesier Duvel                         | 51 15               | 22                 | Sed. Alternation                         | 281<br>411         | :::: 1          | Intervalents indest<br>Invest. set   | 11910 57             | 414 63<br>11865 80   | Univers-Obligations                      | 148 /S               | 148 76<br>1109 94    |
|           | Sectro-Financ                      | 526<br>214    | 818                | Saint-Raphed<br>Sains du Midi         | 88 60<br>375        | 330                | Thom 541                                 | 53                 | 54              | kreat Obligation                     | 14063 30             | 14065 19             | Volume                                   | 399 24               | 381 11               |
|           | ELM Lablanc                        | 1230          | 1239               | Senta-Fé                              | 168                 | 163                | Torny indust, inc                        | 18 80              | 16 35           | treat. Pleaseasts                    | 942 04<br>987 50     | 803 MS<br>885 N7     | Valory                                   | 1346 1               | 1243 93              |
|           | Estropôts Paris                    | 351 20        | 150<br>344 50      | Sprominero (M.C.                      | 69 70               | 72 50              | Visite Montagne                          | 381                | 740 d<br>391    |                                      |                      | 200 M                |                                          | NAME OF TAXABLE      | 13                   |
|           | Еригра (1)                         |               |                    | SCAC                                  | 183                 |                    | West Rand                                | 81 50              |                 | • : Prix pré                         | cédent.              |                      |                                          |                      |                      |
|           |                                    |               |                    |                                       |                     |                    |                                          |                    |                 |                                      |                      |                      |                                          |                      | -                    |
| >         |                                    | -             | -                  |                                       | -                   |                    | o i                                      |                    |                 |                                      |                      |                      | aché; * : droit dé                       | caché;               |                      |
| ı E       | suiei                              | 116           | 5 I I I            | t me                                  | 3 I I i             | 3 U                | C                                        |                    |                 |                                      | n:0                  | Stert; d :           | demandé.                                 |                      |                      |

Comptant

VALEURS.

VALEURS

Cours :

VALEURS

••• LE MONDE - Jeudi 7 février 1985 - Page 37

**5 FEVRIER** 

VALEURS Com

| l dollar                                                                                                                                                   | (or hom)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                      | 159,85                                                                                                                                            | 259,75                                                                                                                             | (234                                            | 9 mill                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ions de dolla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | n).                                                | preces                                                                                                                                                                                                            | euic .                                                                                                                                                                                                                                       | Sparger (A)                                                                                                                         |                                                                                                                                       | 1070 1080                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | d SCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | c                                                                                                                                                                  |                                                                                                                        | 83 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | i W                                                                                                                                                                                                                                                    | oet Rand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3 8i 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 51 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Prix précéd                                                                                                   | ent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dans in quetrième colonne, figurent les veris-<br>tions en pourcentages, des cours de la séance<br>de jour par rapport à ceux de la veille.                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                      |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                    |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | g                                                  | glement mensuel                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                        | e : coupon désaché; * : droit désaché;<br>n : offert; é : demandé.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Compan-<br>astion                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Cours<br>prioris                                     | President<br>COMES                                                                                                                                | Denier<br>cours                                                                                                                    | *                                               | Compan-<br>solice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | VALEURS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cours<br>priotil                                   | Process<br>cours                                                                                                                                                                                                  | Openior<br>cours                                                                                                                                                                                                                             | *-                                                                                                                                  | Compan-                                                                                                                               | VALEURS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Cours<br>précéd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Preside<br>COMPS                                                                                                                                                   | Demier<br>cours                                                                                                        | *-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Compan-<br>perion                                                                                                                                                                                                                                      | VALEURS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Compo                                                                                                         | VALEURS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cours<br>précéd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Premier<br>cours.                                                                                                                                                                                                                                                                          | Demier<br>cours                                                                            | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 770<br>96<br>220<br>216<br>686<br>835<br>805<br>850<br>900<br>178<br>300<br>590<br>310<br>1180<br>1800<br>1800<br>2280<br>1800<br>2280<br>485<br>780<br>47 | 4.5 % 1973 C.N.E. 3 % Electricht T.P. Record T.P. Record T.P. Record T.P. Record T.P. St. Gottein T.P. Thousen T.P. Acctor Agence Hawas Air Liquide Als. Sapura. Air Liquide Als. Sapura. Air Liquide Als. Sapura. Ary Liquide Als. Sapura. Ary Dess. Br. Register Branch Br |                                                      | 1480<br>1021<br>1980<br>1230<br>253 90<br>658<br>810<br>118<br>227 90<br>215<br>845<br>845<br>845<br>845<br>845<br>845<br>845<br>845<br>845<br>84 | 215-<br>706-<br>345-<br>360-<br>360-<br>360-<br>360-<br>372-<br>384-<br>394-<br>394-<br>394-<br>394-<br>394-<br>394-<br>394-<br>39 | 2085年4月25日 257日 257日 257日 257日 257日 257日 257日 2 | 218<br>1280<br>220<br>225<br>1046<br>187<br>384<br>34<br>240<br>300<br>746<br>300<br>1800<br>394<br>74<br>480<br>480<br>480<br>915<br>300<br>915<br>300<br>915<br>300<br>915<br>300<br>915<br>300<br>915<br>300<br>915<br>300<br>915<br>300<br>915<br>300<br>915<br>300<br>915<br>300<br>915<br>300<br>915<br>300<br>915<br>300<br>915<br>300<br>915<br>300<br>915<br>300<br>915<br>300<br>915<br>300<br>915<br>300<br>915<br>300<br>915<br>300<br>915<br>300<br>915<br>300<br>915<br>300<br>915<br>300<br>915<br>300<br>915<br>300<br>915<br>300<br>915<br>300<br>915<br>300<br>915<br>300<br>915<br>300<br>915<br>300<br>915<br>300<br>915<br>300<br>915<br>300<br>915<br>300<br>915<br>300<br>915<br>300<br>915<br>300<br>915<br>300<br>915<br>300<br>915<br>300<br>915<br>300<br>915<br>300<br>915<br>300<br>915<br>300<br>915<br>300<br>915<br>300<br>915<br>300<br>915<br>300<br>915<br>300<br>915<br>300<br>915<br>300<br>915<br>300<br>915<br>300<br>915<br>300<br>915<br>300<br>915<br>300<br>915<br>300<br>915<br>300<br>915<br>300<br>915<br>300<br>915<br>300<br>915<br>300<br>915<br>300<br>915<br>915<br>915<br>915<br>915<br>915<br>915<br>915<br>915<br>915 | Esso S.A.F. Essufence Essufence Essuper of 1 Factors Freschille Freschill Freschille Fresch | 386                                                | 59 25<br>80 10<br>272<br>285<br>795<br>258<br>327<br>1860<br>427<br>427<br>435<br>1860<br>480<br>2245<br>186<br>600<br>407<br>807<br>346 50<br>738<br>739<br>739<br>739<br>739<br>739<br>739<br>739<br>739<br>739 | 80 10<br>272<br>296<br>296<br>297<br>180<br>425<br>82<br>486<br>1590<br>158<br>600<br>401<br>200<br>401<br>201<br>801<br>802<br>802<br>803<br>803<br>804<br>805<br>805<br>806<br>806<br>806<br>806<br>806<br>806<br>806<br>806<br>806<br>806 | - 0 19 220<br>+ 0 25 29<br>+ 1 23 31 11 18<br>+ 1 73 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27                                         | 275<br>180<br>1620<br>230<br>73<br>1210<br>1900<br>1300<br>171<br>1330<br>2260<br>580<br>270<br>580<br>113<br>71<br>138<br>365<br>305 | Perred-Ricard Pristrate Free - loanitic   - femilic   - femilic | 42<br>116<br>272<br>61<br>527<br>165<br>2005<br>1081<br>1287<br>287<br>287<br>181 50<br>1601<br>285<br>83<br>1240<br>1585<br>1320<br>3420<br>178<br>347<br>2420<br>2420<br>347<br>2420<br>347<br>2420<br>347<br>247<br>347<br>248<br>347<br>248<br>347<br>248<br>347<br>248<br>347<br>248<br>347<br>347<br>347<br>347<br>347<br>348<br>348<br>348<br>348<br>348<br>348<br>348<br>348<br>348<br>348 | 1550 257<br>257 50 1223<br>1685<br>1685<br>173<br>1250<br>2332<br>173<br>1250<br>2400<br>577<br>71 50<br>126<br>417<br>71 50<br>126<br>417<br>3111<br>920<br>54 50 | 6320<br>1774<br>5130<br>16720<br>16730<br>16730<br>1680<br>1680<br>1680<br>1680<br>1680<br>1680<br>1680<br>168         | - 0140<br>- 0105<br>- 1077<br>- 1078<br>- | 43<br>1370<br>77<br>255<br>535<br>780<br>305<br>515<br>525<br>235<br>510<br>117<br>286<br>580<br>37<br>136<br>582<br>582<br>582<br>582<br>582<br>582<br>582<br>582<br>582<br>583<br>584<br>584<br>584<br>584<br>584<br>584<br>584<br>584<br>584<br>584 | Ample Awar. C. Aragold Bayer Buffelintest. Clearier Chees Missle. Chees Missle. Chees Missle. December Serie. Gen. Belgittes Gefalletropolicies Harmony Hoserts Akt. Hoserts Akt. Bec. Lieralies Bed. | 850<br>578<br>624<br>356<br>24 80<br>550<br>47 90<br>1305<br>86 10<br>261 30<br>546<br>791<br>80 50<br>325 10<br>341 50<br>602<br>801<br>201<br>201<br>305<br>546<br>791<br>80 50<br>325 10<br>341 50<br>502<br>801<br>201<br>305<br>801<br>305<br>801<br>305<br>801<br>305<br>801<br>802<br>803<br>803<br>803<br>803<br>803<br>803<br>803<br>803 | 852 SS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ++-+++++++++++++++++++++++++++++++++++                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2   360<br>0 18   378<br>3 01   300<br>0 40   480                                                             | Jan-Yolando  Jan-Yolando  Jan-Yolando  Jalassushita  Jalas | 107<br>320 50<br>51 05<br>1011<br>580<br>1011<br>580<br>1283<br>23740<br>120<br>180<br>257<br>300<br>257<br>300<br>257<br>548<br>78 40<br>175 10<br>418 10<br>85 80<br>1700<br>181<br>215<br>16 95<br>807<br>448<br>892<br>375<br>892<br>202<br>448<br>892<br>375<br>892<br>448<br>892<br>375<br>892<br>448<br>892<br>375<br>892<br>448<br>892<br>375<br>892<br>448<br>892<br>448<br>892<br>448<br>892<br>448<br>892<br>448<br>892<br>448<br>892<br>448<br>892<br>448<br>892<br>448<br>892<br>448<br>892<br>448<br>892<br>448<br>892<br>448<br>892<br>448<br>892<br>448<br>892<br>448<br>892<br>448<br>892<br>448<br>892<br>448<br>892<br>448<br>892<br>448<br>892<br>448<br>892<br>448<br>892<br>448<br>892<br>448<br>892<br>448<br>892<br>448<br>892<br>448<br>892<br>448<br>892<br>448<br>892<br>448<br>892<br>448<br>892<br>448<br>892<br>448<br>892<br>448<br>892<br>448<br>892<br>448<br>892<br>448<br>892<br>448<br>892<br>448<br>892<br>448<br>892<br>448<br>892<br>448<br>892<br>448<br>892<br>448<br>892<br>448<br>892<br>448<br>892<br>892<br>892<br>892<br>892<br>892<br>892<br>892<br>892<br>89 | 62 50<br>1031<br>018<br>302 70<br>24350<br>1128 90<br>1180 899<br>178 10<br>299<br>920<br>301<br>299<br>920<br>563<br>77 10<br>1422 80<br>1700<br>168 80<br>221 50<br>16 80<br>989<br>467<br>578<br>299 80<br>989 40<br>168 80<br>989 40<br>168 80<br>989 40<br>168 80<br>989 40<br>168 80 | 221 50<br>16 90<br>569<br>456<br>907<br>378<br>296 50<br>464                               | - 1 49<br>+ 2 171<br>+ 2 285<br>+ 2 285<br>+ 2 265<br>+ 4 265<br>+ 4 0 267<br>+ 6 0 279<br>+ 1 0 279<br>+ 1 0 286<br>+ 1 0 279<br>+ 1 0 286<br>+ 1 0 286 |
| 575<br>440<br>57<br>340                                                                                                                                    | C.G.LP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 573<br>418<br>38<br>348 80                           | 583<br>413<br>36 20<br>366                                                                                                                        | \$81<br>414<br>36 20<br>368                                                                                                        | - 0 %<br>+ 0 &2<br>+ 2 &3                       | 1940<br>1580<br>1780                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Martell<br>Marin Garin<br>Mater                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1830                                               | 1843                                                                                                                                                                                                              | 1949<br>1981<br>1710<br>808                                                                                                                                                                                                                  | + 094<br>+ 075<br>- 125                                                                                                             | 375<br>131<br>1930                                                                                                                    | Sieser<br>Sieser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 685<br>606<br>384<br>203<br>2000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 510<br>383<br>203<br>1995                                                                                                                                          | 820<br>322<br>203<br>1988                                                                                              | + 247<br>- 052<br>- 055                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CO                                                                                                                                                                                                                                                     | TE DES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CHA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | NGES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | COURS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DES BILLETS<br>GUICHETS                                                                                       | MAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | CHÉ L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | IBRE                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DE L                                                                                       | 'OR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1290<br>1150                                                                                                                                               | CLT. Alcend<br>Carb Midden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1270<br>1196                                         | 1282<br>1200                                                                                                                                      | 1281<br>1200                                                                                                                       | + 035                                           | 780<br>2250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Michelia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2260                                               | 2251                                                                                                                                                                                                              | 908<br>2280<br>248                                                                                                                                                                                                                           | + 057                                                                                                                               | 588<br>2770                                                                                                                           | Sterines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 27725                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 500<br>2745                                                                                                                                                        | 900<br>2745                                                                                                            | + 0 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MARC                                                                                                                                                                                                                                                   | HÉ OFFICIEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | préc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | E/5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Achet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Vente                                                                                                         | MONNAIES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | et devis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ours<br>mic.                                                                               | COURS<br>5/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 133<br>255<br>210<br>172<br>480<br>645<br>280<br>840<br>305<br>2420<br>1080<br>820<br>820<br>820<br>820<br>820<br>820<br>820<br>820<br>820                 | Codeed Colinag Coles Coupt, Heel, Coupt, Heel, Crid, Fonder Cold, Fonder Cold, Fonder Cold, Fonder Cold, Fonder Coupt Destry Destry Destry Self-Agellate Goodfiel Self-Agellate Goodfiel Spenda B-Faurn Spallor Spallor Spallor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1080<br>838<br>185 90<br>700<br>534<br>225 90<br>222 | 1111<br>839<br>195<br>700<br>580<br>227 80<br>224 80                                                                                              | 2960<br>1114<br>846<br>167<br>701<br>577<br>227 10<br>226<br>1385                                                                  | + 083<br>+ 135<br>+ 236                         | 250<br>83<br>1970<br>405<br>36<br>71<br>470<br>140<br>670<br>175<br>1000<br>184<br>2430<br>148<br>810<br>325<br>806                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ididinof St. S.A. M.M. Penneuy Molt-Henneuy Molt-Henneuy Molt-Henneuy Molt-Henneuy Molt-Henneuy Molt-Henneuy Molt-Henneu Molt- | 71<br>1855<br>485<br>101<br>254<br>78 90<br>134 50 | 72<br>1950<br>480<br>100 80<br>354<br>78 60                                                                                                                                                                       | 72<br>1955<br>490<br>100 40<br>354<br>77<br>451<br>132 50<br>713                                                                                                                                                                             | + 140<br>- 103<br>- 059<br>- 149<br>- 149<br>+ 042<br>+ 196<br>+ 428<br>- 050<br>- 174<br>+ 075<br>- 174<br>+ 196<br>- 174<br>+ 197 | 400<br>2200<br>355<br>655<br>230<br>235<br>107<br>2510<br>360<br>345<br>145<br>418                                                    | Sogara Somme-Alla. Source Parlier . Symbaltic . Tales Lamenae . 76. Bect. Thornson-C.S.F. T.R.T. LLF.R. LLC.R. Vallor Vallor Vallor Vallor Vallor Vallor Reference . Fil-Gabon Asset les. Asset les. Asset . Asset . Asset .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 467<br>253<br>552<br>2260<br>453<br>2220<br>374<br>661<br>515<br>258<br>96<br>2501<br>890<br>919<br>196                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2220<br>390<br>651<br>318<br>260<br>101 50<br>2550<br>870<br>915<br>194<br>450                                                                                     | 443<br>4468<br>458 30<br>592<br>2310<br>3468<br>2220<br>390<br>390<br>390<br>391<br>50<br>2560<br>376<br>447<br>224 20 | + 085<br>+ 231<br>+ 209<br>+ 171<br>+ 233<br>+ 372<br>+ 372<br>+ 372<br>+ 372<br>+ 234<br>- 025<br>+ 347<br>+ 306                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ECU                                                                                                                                                                                                                                                    | is (\$ 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8 765<br>8 791<br>305 365<br>18 269 840<br>82 560<br>10 5 760<br>10 7 200<br>4 3 450<br>357 700<br>43 450<br>5 7 342<br>8 465<br>7 342<br>3 774                                                                                                                                                                                                   | 6 79<br>305 30<br>18 26<br>299 73<br>85 52<br>10 93<br>10 93 | 33 294<br>14 60<br>290<br>290<br>290<br>10 290<br>10 45<br>10 45<br>10 45<br>10 355<br>10 428<br>10 | 314<br>15 700<br>280<br>109<br>11 350<br>7 700<br>5 5250<br>378<br>110<br>44 800<br>6 200<br>6 200<br>0 7 500 | Or fin fan Ingot<br>Pilos française (<br>Pilos française (<br>Pilos saines (20<br>Pilos saines (20<br>Pilos de 10 dell<br>Pilos de 10 dell<br>Pilos de 10 dell<br>Pilos de 8 delle<br>Pilos de 10 flori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 20 fr)<br>10 fr)<br>fr)<br>fr)<br>fr)<br>fr)<br>fr)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3 2 1 3                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1400<br>1250<br>1890<br>418<br>548<br>549<br>689<br>1820<br>1002 50<br>1255<br>1675<br>578 | 95000<br>94950<br>677<br><br>580<br>560<br>683<br>3860<br>2030<br><br>2675<br>678                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

# Le Monde

### UN JOUR DANS LE MONDE

### DÉBATS

- Feux croisés sur le Conseil d'État », par Jacques Robert ; « Transformons l'essei sur la flexibilité », per Jacques
- LU: les Meilleurs Amis du monde, de

### ÉTRANGER

- 3. La coopération européenne contre le
  - 4. EUROPE
  - A AMÉRIOUES
- L'assistance militaire des Étate-Unis au pays d'Amérique centrale.
  - 6. PROCHE-ORIENT

### POLITIQUE

 Le vingt-cinquième congrès du PCF
 La crise en Nouvelle-Calédonie. La stratégie du RPR pour 1986.

### SUPPLEMENT

9 à 16. La VISITE DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE EN PICARDIE.

LE MONDE

- DES ARTS ET DES SPECTACLES 17. Charlotte Perriand, architecte d'inté-
- rieur. Dune, un film de David 18. Henri Langlois, un livre de Richard
- 23. Peintres français du XVIII siècle, au Petit Paleis.

  Valéry Afanassiev.
  24. SÉLECTION
- Programmes des expositions.

### SOCIÉTÉ

30. ÉDUCATION : la grève des gnants du second degré, 31, JUSTICE ; cinquante-huit députés peine de mort.

### 89 FM à Paris

Alió « le Monde » 232-14-14 Mercredi 6 février, 19 h 20

### L'internationale Moon

### et les sectes

JEAN-FRANÇOIS BOYER et ALAIN WOODROW répondent aux questions des auditeurs et des lecteurs Débat unimé par FRANÇOIS KOCH

### ÉCONOMIE

- 35. SOCIAL: le projet d'accord salariel dans la fonction publique. AFFAIRES : les dotations budgétaires à la filière électronique. ÉNERGIE : la romise en ordre du marché pétrolier.
- RADIO-TÉLÉVISION (29) INFORMATIONS SERVICES \* (34) : - Journal officiel - ; Météo-
- rologie ; Mots croisés. Amouces classées (32-33); Carnet (33); Programmes des spectacles (25 à 28); Marchés nciers (37).

Le numéro du « Monde » daté 6 février 1985 a été tiré à 439 254 exemplaires



ABCD F G H

### LE DÉBAT SUR LES TÉLÉVISIONS PRIVÉES

### M. Fabius : cinéma et programmes d'abord

aujourd'hul en vigueur pour le ser-vice public.

Cette prise de position du gouver-uement a été évoquée par M. Jérôme Clément, directeur du

Centre national de la cinématogra-

phie, lors des négociations entre Canal Plus et les professionnels du

cinéma. Ces derniers craignent en

effet que des concessions faites à la

chaîne payante scient exploitées par

les futures télévisions privées. Ras-

surés par l'eugagement de M. Fabius, les représentants du cinéma pourraient signer rapide-

ment un accord de principe autori-sant Canal Plus à diffuser des films

le samedi, le vendredi et le mer-

redi, pour tenter de relancer ses

La lettre du premier ministre pré-

cise en outre la position du gouver-

nement sur le problème de la télévi-sion privée. M. Fubius y condamne un nouvelle fois l'« anarchie, le

développement incunsidéré des

moyens de communication, avec

comme conséquence l'encombre-

ment des fréquences, la guerre éco-nomique, et l'affaiblissement de la

En Corée du Sud

**BAGARRES A SÉOUL** 

**ENTRE POLICIERS** 

**ET MANIFESTANTS** 

Sécul (AFP). - Des affronte-

ments violents ont en lieu, le mardi

5 février, entre des centaines de poli-

ciers et des milliers de jeunes dissi-

dents qui voulaient manifester dans

le centre de Séoul pour réclamer la

La police a interpellé environ

deux cents jeunes gens qui refu-saient de se disperser, ont indiqué

des témoins. La manifestation était

organisée à l'appel du Mouvement

national de lutte pour la démocratie

qu'anime un groupe de pasteurs, de prêtres, d'écrivains et de journs-listes.

Le gouvernement a d'autre part

la veille, de doux buteaux de pêche

sud-coréens par un patrouilleur

nord-corten comme une «provoca-

tion » destinée à «créer un senti-

ment d'insécurité » parmi la popula-tion de Corée du Sud et à

« perturber ainsi les élections géné-rales » prévues pour mardi prochain.

dénoncé mercredi l'arraisonne

« démocratisation » du régime.

voduction nationale d'images ».

Dans une lettre adressée le 4 inférieures à celles qui sunt février au ministre de la culture et au secrétaire d'Etat chargé des techniques de la cummunicatiun, M. Laurent Fabius, premier minis-tre, affirme que · l'expansion du cinéma et la production accrue de programmes audiovisuels français sont deux impératifs qui doivent commander l'action présente et

future du gouvernement ». Le pre-mier ministre considère que le cinéma français est le « fondement de toute véritable industrie audiovisuelle » : et il ajoute : « Pour les télévisions nouvelles qui vont apparattre, les obligations en matière de diffusion de films cinématographi-ques ne pourront en aucun cas être

### M. ROBERT BROUSSARD EST NOMMÉ ADJOINT **OPERATIONNEL** DU DIRECTEUR GÉNÉRAL **DE LA POLICE**

### Il sera remplacé en Corse per M. Georges Bastelica

M. Robert Broussard devait être nommé préfet hors cadre au conseil des ministres du mercredi 6 février. L'ancien « patron » de la brigade antigang du quai des Orfèvres, com-missaire de la République délégué mois de janvier 1983, devient désormais « adjoint opérationnel » du directeur général de la police nationale (DGPN), M. Pierre Verbrugghe. Il sera remplacé en Corse par M. Georges Bastelica, contrôleur général de la police nutiunale, jusqu'à aujourd'hui conseiller technique du DGPN, et qui sera donc nommé commissaire de la République délégué pour la police suprès du préset de région et du commissaire de la République de Haute-Corse.

Cette promotion de M. Broussard n'est pas sans rapport avec la nouvelle vague de terrorisme qui frappe simultanément plusieurs pays europécus (lire page 3).

An ministère de l'intérieur, on laisse entendre que M. Broussard sera chargé de l'action policière sur des « coups ponctuels » qui, cepen-dant, ne se limiteraient pas à la lutte antiterroriste. Dans ce domaine particulier, il travaillera en collaboration avec M. François Le Mouël, lutte antiterroriste, dont la mission vise plus la concertation, la réflexion et la circulation de l'information entre les divers services. M. Le Mouel fut, jusqu'en 1982, le supérieur de M. Broussard, en tant que directeur de la police judiciaire

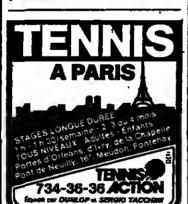



37 Av. do to REPUBLIQUE - PARIS 11

Métro Parmestler « Packing associ Tél. 357.46.35

Au département Occasion des Usines Citroën. vous pouvez trouver des voltures d'ingénieurs et cadres de l'usine ou des voitures d'exportation (ex. TT) ayant un faible kilométrage, garanties, à un prix intéressant.

Exceptionnellement, jusqu'au 16 février (dimanche excepté), reprise de votre vieille voiture

quel que soit son état, pour tout achat d'une voiture d'occasion

- 10, place Etienne-Pernet, 75015 Paris.
   Tél.: 531.16.32. Métro: Félix-Faure.
- 50, bd Jourdan, 75014 Paris. Tél.: 589.49.89. Métro: Porte d'Orléans.
- 59 bis, av. Jean-Jaurès, 75019 Paris.
   Tél.: 208.86.60. Métro: Jaurès.

Cette offre concerne uniquement les ventes à particuliers.

### L'affaire d'espionnage en Inde UN DIPLOMATE SOVIÉTIQUE A ÉTÉ EXPULSÉ

New-Delhi (Reuter, UPI, AP). —
Le gouvernement indien a expulsé
un diplomate soviétique accusé
d'être impliqué dans l'affaire
d'espionnage révélée le mois dernier,
a rapporté, mercredi 6 février,
l'Indian express (droite), le quotidien à plus fort tirage du pays. Le
journal précise que le Soviétique
ainsi qu'un diplomate polonais et un
Allemand de l'Est ont quitté NewDelhi durant le dernier weck-end Delhi durant le derni (uus dernières éditiuns du 6 février). L'expulsion du diplomate soviétique fait suite à l'interroga-toire d'un homme d'affaires indien, Ashok Jaitta, spécialisé dans le commerce avec les pays de l'Est, et actuellement arrêté.

A Varsovie, un porte-parole du gouvernement polonais a indiqué que la préparation de ce voyage se poursuivait normalement.

Le porte-parole du ministère indien des affaires extérieures a déclaré, mercredi, que la visite officielle de cinq jours que le premier ministre polonais, le général Jaruzeiski, doit commencer i New-Delhi, le 11 février, ne serait pes compromise par l'implication de diplomates des pays de l'Est dans cette affaire d'espionnage.

Tébéran (AFP). - Un attentat à

dation des déshérités, le mer-

la grenade contre un bureau de la

credi matin 6 février, à Téhéran, a

et trois autres ont été grièvemen

blessées, ont indiqué sur place à l'AFP les forces de l'ordre. Cette

fondation, qui se trouve dans un quartier de l'est de Téhéran, gère les biens saisis durant la révolution isla-

L'un des auteurs de l'attentat a

été tué par balles par les forces de sécurité, l'autre a été arrêté.

D'autre part, la persécution des baha's en raison de leurs convictions

religieuses se poursuit. On vient d'apprendre l'exécution, fin janvier, à Yazd, de M. Ruhollah Hasuri,

· Manifestation à Bayunne

après un attentat. - Près de trois

cents personnes ont manifesté.

mardi soir 5 février à Bayonne, pour

protester contre l'attentat à la voi-

ure piégée dont a été victime un

jeune Basque, M. Christian Cas-teigts, vingt ans, le matin même (le Monde du 6 février), et qui u dû

être amputé dans l'après-midi au centre hospitalier régional de Bor-

deaux où il avait été transporté par

mique de 1979.

provoqué la mort de deux person

En iran

Deux morts dans un attentat à Téhéran

### – Sur le vif – —

### Nom de nom!

Dur, dur, les diners en ville. Rien de tel pour vous remettre à tre place. Votre vrale place. Celle que vous désigne la so-ciété, impitoyable beromètre de le récesite, de le fortune, de l'in-fluence et de le notoriété. Moi, à tous les coups je me ramasse, ca ne rate pas, je sors de là lessivés pour six mois, l'ago en compote, le moral à zéro: Tiens, hier encore, j'ai remis ça. C'était un truc aseaz: rupin. Par petites tables. L'une présidée per le meltre de meleon, l'autre per son épouse et e troisième per une cousine de

C'est à celle-ci que je me suis retrouvés, pour ne pes changer, à le table dite des enfants, devent un carton qui me désignait per le nom et le prénom de mon mari, mettons Mes Jean-René Dupont, entourée de personnes qui n'étaient personne, simples les invités de première main. Et de quoi a-t-on parié ? De quoi arepes per-deceus ma tête balesée sur des œute en mouratte et du fliet en croûte ? D'un grand quotidien du soir. Vous voyez le

trente-cinq ans, ce qui porte à scize

le nombre de ses coreligionnaires

le 3 septembre 1984.

exécutés ou morts: en prison depuis

Selon le Bureau d'information ba-

haī de France (1), le nombre des ba-

han actuellement détenus et offi-

ciellement répertoriés s'élève à sept

cent sept personnes. Beaucoup d'en-tre eux sont d'anciens fonctionnaires

démis de leurs fonctions en raison de

leur refus de renier leur foi, ou des

retraités qui u'ont pas été en mesure

de rembourser les traitements et les

pensions qui leurs uvaient été versés

depuis des années avant on après la

révolution islamique. Les autorités

de Téhéran ont, en effet, décidé à

l'automne dernier que les bahals de-

vaient restituer les salaires perçus, faute de quei ils seraient traduits de-

vant les tribunaux. Ainsi cent une

personnes incapables de répondre à

cette injunction out-elles été incareé-

rées en septembre dernier. Plus de

dix mille bahals, licenciés des postes

qu'ils occupaient dans le secteur pu-blic ou privé, sont menacés du même

quel... Comme si je n'étais pas là. Normal, je n'y étais pes. Je n'avais pas d'existence propre.

J'y al droit pourtant. Depuis le Révolution, ce droit, la loi l'ac-corde aux femmes mariées. Seul l'ussge les incite à changer. d'identité chaque fois qu'elles changent de parteneire devant Mi le maire. Mieux : même s'il vous a passé la bague au doigt, fener de vous donner son nom. Alors, un bon conseil, les filles. risque de paraître tristement rétru du basculur dens le conjungo, votre nom, in pour le gerder. Exigez qu'il figure 'en bonne et due place sur tous voe papiers. Quitte à le faire suivre de la mention : épouse Untel. Et ne venez pas me dire : Quelle importance ?

De toute façon; c'est pes vraiment mon nom, c'est celui de mon père. Je vous demande bien pardon. Mon père s'appelle Ray-mond. Pas moi. Moi je m'appelle Claude, C'est quand même pes tout à fait pareil. CLAUDE SARRAUTE.

### Le championnat du monde d'échecs

### TROISIEME REPORT DE LA 48- PARTIE

La quarante-huitième partie du championnat du monde d'échecs a été reportée au vendredi 8 février, à a demande de Karpov. C'est le trossième report de cette partie qui devait initialement être disputée le 1 février, puis ce mercredi. Les deux premiers reports avaient été décidés par les organisateurs pour leur permettre de prendre les dispomitions nécessaires au transfert du match à l'Hôtel Sport (le Monde daté 5 février).

Une fois, deux fois, trois fois et pourquoi pas quatre? Si Kasparov veut rendre la monnaie de sa pièce su champion du monde qui cherche visiblement à briser l'élan pris par son challenger après sa victoire dans la quarante septième partie, il peut, lui aussi, demander un time-out, vendredi prochain, et faire reporter cette partie fantôme au luudi 11 février (1). On sera alors entré dans le cinquième mois du match qui se transforme de plus en plus en guerre psychologique. Rappe lons que Karpov est à un point de la victoire depuis la vingt-septième partie, Kasparov ayant, depuis, marqué deux points.

(1) 45, rue Pergolèse, 75016 Paris, tél. 500-90-26.



24 H SUR 24 H... AU BUREAU... CHEZ VOUS... EN VOYAGE... ÈMETTEZ ET RECEVEZ VOS TÈLEX.

Pour en savoir plus, appelez

NUMERO VERT 16.05.11.13.33



(1) Chaque joueur a le droit, toutes les huit parties, a prendre un time-out sans donner aucune justification. Aucun des deux joueurs u'en n'avait pris depuis

 Visite officielle du président Chadli aux Etats-Unis en avril. -Le président algérien effectuera une visite officielle à Washington en avril prochain, a-t-on appris, mardi 5 février, de bonne source. Il s'agit de la première visite d'Etat jamais effectué aux Etats-Unis par un président algérien. Le dernier passage d'un président algérien à Washington remonte à 1974, quand Houari Boumediène était venn s'entretenir brièvement avec le pré-sident Richard Nixon en profitant de sa participation à la session spéciale de l'ONU sur les matières premières. M. Ahmed Ben Bella était venu, pour sa part, en 1962, mais il ne s'agissait pas d'une visite d'Etat.

— (AFP.)

# **NOUS PENSONS** A VOS LOISIRS

POUR VOS WEEK-END
3 JOURS AU PRIX DE 2 (entre le vendredi 9 h et le mardi 9 h)
UNE VOITURE catégorie A.B.C.D. KILOMÉTRAGE ILLIMITÉ Assurance conducteur passagers/rachat de franchise compris Offre valuble jusqu'au 2 avril 1985, dans certaines stations

POUR LE SKI
FORFAIT DE 7 JOURS 700 KM COMPRIS pour une voiture calégorie A.B.C.
ÉQUIPÉE DE 2 PNEUS CLOUTÉS ET D'UN PORTE SKIS Assurance conducteur passagers/rachat de franchise/assistance compris

Offre valable à Nice uniquement (retour à la station de départ exigé)

POUR LE TOURISME SUR LA COTE D'AZUR
FORFAIT DE 5 JOURS ET +
FOUR UNE VOITURE catégoris A.B.C.D. KILOMÉTRAGE ILLIMITÉ
Dans nos stations de Nice - Cannes - Toulon
Offre valable jusqu'au 30 avril 1985. Exception faite du 5 au 9 avril 1985.

CENTRAL RESERVATION: (1) 346.11.50 NICE: 5, RUE HALEVY - TEL.: (93) 87.14.30 AEROPORT NICE - COTE D'AZUR - TEL : (93) 72.36.47



BATAN E-DEUX EME AND

(promesse dorée » e M. Reagen (ST as Romani Resignat on

the forme qui a presunt t comes amount see French from in Rengan talant. In brillast, qui fétait de per jour son soisante per just anniversales of the source of the standeur. Use American de la grandeur. all passence retrouved and exporter in pate

benite, doct i'enempte parameter and a serial policy parameter and and a serial policy an the das bar an bare on sails secoppement scrases por the le president des Ernen-L'une is as house it to lebeate for per ie deute. Ce gell mit is securify revolutions

per d'espoirs et de promité. Sa Es darras porter sia me dorre de la liberté de least. Ces optimisant same E etal la prante ma partet enderin la democrate ME 2 COL DE SE DE 2201 BOS

h a débat de sue menne MA M. Reagan & cortem me. mite stante Corr in planner THE PROPERTY AND PROPERTY. Estimat. Son parti liger Me 1552 52 paris 11 151 plan THE PERSON OF THE PERSON 1212 Ci 2 (IC) 12:M m & min idies so some - gamen BEER EDE PARTE BENERALE seisent. Over a la directe 3 STREETS CON W FFEBREET itt agante de ein ilare &

see a supporte mai la comit miss area on our out a sendantnengrifardi kuju 🖰 💃 💏 frager n'eral ve tur de part kennstabte remente dimme

m eranomiere das gung of to monte wint w mitement de comiter de pares williams to an emissioned up. inge coman en 1843 🙀 to la mortifore de man 21 224 7007 21 201 201 Le क्ष्म भारत होता । व व स्था है THE PROPERTY OF THE PARTY OF Emple Manual March ! E. C. C. C.

the engineering a new section the per new leaves of the sec the love is on the Camma par ice amin de laga d'enterior a la fate towner (verse, translations 3 to reduce the 12 to 1; the Sel membergation of the city States Day and in mette alique presidentale ele-Salaria enghant a l'ari-Spieceberter C. reginetion Part perfectants the feet server ter in the last Bits period: with and water

Componer de Consetter. Ser er Nathanne magen THE STREET STREET en en en en en en en en THE REPORT OF THE PARTY OF THE the tre reading. If Rea-Ale of tent Ferrical - et The leave !- a min create the case les an incres See sea by the transmit

elst pas con plan or advant State of Post Act of the State constant de Gesenne Constante de Gesenne Constante de Gesenne with both is Pictible Section 15 Persons

Pict of Page Con the Bragan a reaf-Contains de Comme State of the state

The des country of the state of the s Chicago de la compa-Ten Derman and Com day is the season of the seaso